# 14-18/le Monde des livres

CINQUANTIÈME ANNÉE - Nº 15421 - 7 F ----

**VENDREDI 26 AOÛT 1994** 

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBAN

## Le Cambodge vers l'abîme

**第57**年 - 1947 テライ・・・・

er **Fatt**es française

WAR STEEL STEEL CO.

S. M. S. Or 1988 - History Arrest

Regard Bunglie Terries

and pages texts, a few control of the

morphism silver signs

्रिकेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रिकेट्रिकेट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रे

And the second section of the second

are a Sara-see TA

**福美**. 建 (1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 -

The state of the s

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

A CONTRACT OF THE SECOND

\_\_\_\_\_\_

The state of the s

Security Security Security

कु स्टब्स्स विकास है।

क्षा <u>स्थान</u> स्थापन

Supplied to the state of the st

A Marie 1991 Wall 1993

And the second s

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

, T

AND THE PARTY OF T

And the state of t

rando de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición de la comp

**स्थिति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति ।** 

y**ade de** Maria de Cora de

C'EST le 30 août que doit expi-rer l'ultimatum lancé par les Khmers rouges à propos des trois otages occidentaux, enle-vés fin juillet : les « villageois patriotes » qui retiennent un français, un anglais et un aus-tralien cesseront à cette date de se considèrer comme « responsables » de leur sort. Ce n'est là que l'un des faits témoignant d'une dégradation de la situation au Cambodge.

Moins d'un an après que les « casques bleus » eurent quitté ce malheureux pays, il donne en effet tous les signes d'un nouveau glissement vers l'abime. Au sommet de l'Etat, tout d'abord, rien n'est assuré. Le roi Sihanouk, qui est âgé de soixante-douze ans, passe patrie, en Chine, où il est soigné pour un cancer. il a d'ail-leurs dit récemment qu'il fallait s'attendre à sa mort dans un délai peu éloigné. Or, en dépit de ses foucades et palinodies, cet homme demeure l'unique symbole et garant de l'intégrité

LE gouvernement de Phnom-Penh, lui, est très désuni. Le prince Ranaridh, « premier premier ministre » doit, en fait, accorder la plus grande atten-tion aux désidératas du « decodème premier ministre » car le Parti du peuple (PPC), né de la volonté vietnamienne et dont Hun Sen est le leader, tient la clé de la succession

dynastique.

Peu de ministres, par ail-leurs, ont les compétences requises pour exercer leur emploi. L'administration, noyautée par le PPC, est aussi pléthorique que corrompue. L'armée, où les généraux sont pléthore, vit en partie de rapines. Ainsi l'insécurité estelle partout. Dans la capitale, l'euphorie économique demi durant, la présence de dizaines de milliers de fonctionnaires internationaux bien payés a cessé. L'inflation, et quelques villas pour riches, sont les ultimes souvenirs de la période. Il est peu surprenant. dans un tel contexte, que les Khmers rouges reviennent sur le devant de la scène.

ON les donnait pourtant volontiers pour finis après les élections du printemps 1993, où la population avait exprimé en masse en faveur de la démocratie, seule voie vers la paix. En outre, des désertions affai-blissaient leurs rangs. Et surtout, leurs alliés asiatiques, notamment la Chine, et surtout la Thaïlande, devaient bien prendre en compte la nouvelle égitimité installée à Pnom-Penh par un scrutin organisé

L'échec de deux assauts menés par les gouvernemen-taux, au début de cette année, contre les sanctuaires Khmers rouges de l'ouest est pourtant venu démontrer que la force militaire des rebelles ne pouvalt toujours pas être dédai-gnée. Mais c'est surtout l'incapacité du «nouveau Cambodge » à se prendre en main qui peut faire lit des hommes de Pol Pot. Leurs récentes mise hors la loi par l'assemblée nationale n'est certes pas une réponse suffisante. La communauté internationale devra-t-elle, dès lors, intervenir de nouveau ?



Tandis que Washington maintient une ligne dure

# Fidel Castro n'empêchera pas l'exode des Cubains

Dans une longue intervention radiotélévisée, diffusée mercredi soir 24 août, le président cubain, Fidel Castro, a laissé entendre qu'il refusait d'empêcher les départs massifs de « boat people » vers les Etats-Unis, tout en invitant Washington à ouvrir des négociations, sur ce sujet notamment. De leur côté, les Etats-Unis, qui ont décidé de doubler dans les prochains jours la capacité d'accueil de leur base de Guantanamo, ont estimé qu'ils n'avaient « rien à gagner » à dialoguer avec La Havane.



(Publicisé)

- ANNIVERSAIRE

SALUT

LIBÉRATION DE PARIS

Bien qu'ils ne peuvent plus nourrir l'espoir d'être accueillis aux l'exil ont continué ces derniers jours mercredi 24 août, par la garde côtière américaine, qui les a aussitôt conduits vers la base américaine de Guantanamo, au sud-est de Cuba. Les Etats-Unis ont décidé de doubler la capacité d'accueil de cette

région sollicités acceptent éventue lement d'héberger une partie des Etats-Unis, les candidats cubains à réfugiés. La nouvelle politique de l'administration Clinton à l'égard à prendre la mer de plus en plus nombreux. Plus de 4 200 d'entre eux ont été interceptés, mardi 23 et control de l'île caraîbe par Fidel Castro, qui est intervenu pour la première fois à la radio et à la télévision depuis le début de l'exode. Ses appels au dialogue lancés à l'adresse de Washington ont été, jusqu'à présent, rejetés.

de ses micro-ordinateurs IBM a annoncé, mercredi 24 août, une baisse allant jusqu'à 27 % du prix de ses micro-ordinateurs aux Etats-Unis. Le géant américain, dont les ventes ont chuté, suit la politique décidée une semaine auparavant par le fabriquant texan Compaq,

Face à l'offensive lancée par Compaq

IBM casse les prix

numéro un mondial. La guerre des prix est relancée dans ce secteur à la veille de l'arrivée d'une nouvelle génération plus puissante de machines. Les restructurations devraient s'accélérer dans cette industrie. IBM deversu un suiveur. Pour avoir méprisé les offensives de la concurrence, pour s'être cru pro-

tégé par une notoriété incontes-table et par une puissance de frappe commerciale sans équivalent, le géant américain de l'informatique en est désormais réduit à une politique défensive. Dans les années 80, Big Blue regardait de haut ces fabricants d'ordinateurs qui avaient décidé de copier les siens en les « clo-nant ». Aujourd'hui, l'un de ces cioneurs est devenu le numéro un mondial et c'est lui qui donne le

Désormais contraint de suivre, IBM a annoncé une baisse des prix de ses micro-ordinateurs allant jusqu'à 27 %, une semaine jour pour jour après que Compaq l'eut fait. Une riposte immédiate, à l'image de la flexibilité nouvelle qu'IBM entend se donner. Compaq est un concurrent astu-

cieux et redoutablement agressif. En 1992, le fabricant texan avait annoncé à grand renfort de publi-cité des baisses radicales de prix, et utilisé son image de qualité pour offrir des machines fiables à

prix cassés.

Compag n'avait pas seulement commis un crime de lèse-majesté. Il avait déclenché l'une des plus sanglantes guerre des prix de la jeune histoire de la micro-informatique désorienté EM alors matique, désorienté IBM, alors lent, très lent à riposter.

Des circuits de distribution plus courts (vente directe), moins spécialisés (passage par la grande distribution). Un produit qui se banalise à l'extrême, devenu courant dans les entreprises et dont l'introduction dans les foyers ne soulève désormais pas plus d'émotion qu'un nouvel appareil télépho-

**CAROLINE MONNOT** Lire la suite page 18

# Digital Equipment se retire d'Olivetti

Digital Equipment Corporation (DEC) a decidé de céder, par le blais de la Bourse, la participation de 7,8 % que le constructeur américain détenait dans le groupe Olivetti de Carlo de Benedetti. DEC, qui a perdu l'équivalent de 12 milliards de francs au cours de l'exercice 1993-1994 et qui envisage de supprimer 20 000 emplois, va subir une importante moins-value. Intervenu deux ans seulement après l'alliance conclue entre les deux groupes, ce désinvestissement illustre les limites des rapprochements purement financiers dans le

# Le « socialgaullisme » de M. Chirac Le président du RPR oppose son projet au bilan de M. Balladur

trée sociale « difficile » et la célébration du cinquantième anniversaire de la libération de Paris donnent à Jacques Chirac l'occasion de dévelop-per la double dimension sociale et gaulliste du projet sur lequel il entend fonder, le moment venu, sa candidature à la présidence de la Répu-blique. Enchérissant sur les dirigeants syndicaux - Marc Blondel (FO) envisage des conflits sérieux », et Nicole Notat demande au gouvernement de faire pression sur le patronat pour en obtenir des embauches -, le président du RPR juge que le pays est dans une « situation nationale et

sociale grave » (le Monde du 25 août).

Mercredi 24 août, au journal du soir de France 2, le maire de Paris, invité à commente e cioquantenzire de la libéra. le cinquantenaire de la libération, a insisté sur l'actualité du projet social de de Gaulle, alors que la société française aiors que la societe française souffre de la cassure que représentent le chômage et l'exclusion. Jeudi metin, sur RTL, il est allé jusqu'à l'auto-critique en affirmant qu'e il y avait dans la conception du général de Gaulle une sorte de contret pocial au l'eu il des ans contrat social qu'au fil des ans les gaullistes ont un peu négligé et qu'il faut, aujourd'hui, restaurer ». « li y a une vocation sociale du gaullisme », a-t-il expliqué, mais « les gaullistes ont un peu oublié, pendant la période de croissance, puis avec les difficultés économiques et sociales, cette finalité sociale qui doit être celle de toute

**PATRICK JARREAU** 

# La vie sans base-ball

En raison d'un désaccord financier entre les joueurs en grève et les propriétaires de clubs, les Américains sont privés de leur sport estival préféré

WASHINGTON

de notre correspondante

Il y a ceux qui se consolent avec les matches de deuxième division, ou de la catégorie juniors. Il y a ceux qui expriment leur peine au travers d'ardents poèmes, publiés dans le courrier des lecteurs des grands journaux. Il y a ceux qui compensent avec leur ordinateur, grâce à une petite entreprise informatique de Chicago qui a déve-loppé un logiciel de simulation de matches de base-ball, avec joueurs blessés ou pénalisés, et résultats publiés par les journaux du coin. Il y a ceux qui en perdent leurs esprits l'espace d'un instant, comme cet élu démocrate du Montana, Pat Williams, qui, en pleine discussion du projet de loi sur la criminalité à la Chambre des représentants, a pris la parole pour supplier : « Joueurs de baseball, propriétaires des clubs : Jouez ! ». laissant sans voix le président de séance, d'autant plus perplexe que le Montana n'a pas d'équipe de

Depuis le 12 août, l'Amérique vit sans base-ball. Sans l'élite du base-bali s'entend, car lorsque la moitié des Américains se disent fans de ce sport, c'est essentiellement de celui-là qu'il s'agit : le base-ball de la Major League. Ils n'en sont pas encore à se rabattre sur le base-ball féminin, comme la

réduits pendant la deuxième guerre mondiale, mais sournoise-ment déjà apparaissent dans les pages sportives des articles sur les équipes féminines... La situation est critique. Les joueurs profes-sionnels de la Major League sont en grève, en pleine saison, comme en 1981, où la grève avait duré cinquante jours. Le magazine Sports Illustrated a beau faire comme si de rien n'était, en publiant un immense reportage imaginaire sur la fabuleuse saison de base-ball à laquelle ont enfin droit les millions de fans après la providentielle intervention du président Clinton, il n'empêche: les stades sont désespérément fermés.

A part le cricket, dont il est dérivé, il est pourtant difficile aux non-initiés de trouver jeu aussi ennuyeux que le base-ball. « passe-temps national » des Américains. Ce sport « déroutant, mais tout en finesse », comme le définit diplomatiquement le Guide bleu (1), « mentat à 90 % et physique pour l'autre moitié », selon Yogi Berra, grand joueur des années 50, ne se joue jamais en moins de trois heures. Pourtant, depuis plus d'un siècle, il pas-sionne des générations d'Américains qui y ont un attachement quasi emotionnel. Aujourd'hui encore, les gamins s'arrachent les « cartes » des joueurs, qu'ils se négocient comme de précieux trépénurie de joueurs les y avait sors, et dont les collections se

transmettent de pères en fils. Et quand George Mitchell, le chef de la majorité démocrate au Sénat. fin politique et l'un des tacticiens les plus précieux du président Clinton, annonce qu'il ne briguera pas, cette année, de nouveau mandat de sénateur, il ne peut imaginer comme fonctions plus brillantes que celles de juge à la Cour suprême ou... de président de la Fédération de base-ball (Baseball En cet été 1994, donc, les sup-

porters sont orphelins, parce que joueurs et propriétaires des clubs s'affrontent sur une question de gros sous. Affirmant que les temos sont durs, les propriétaires veulent des joueurs, en fixant à 50 % des recettes des clubs le plafond de la masse salariale des joueurs - système qui existe déjà dans le football américain. Les joueurs de base-ball, eux, veulent conserver la liberté de négocier. Personne n'a beaucoup de sympathie pour les propriétaires : les clubs de la Major League bénéficient de privilèges exorbitants (ils sont par exemple exemptés de la loi anti-trust) et les estimations de leurs difficultés financières sont, selon les experts, largement exagérées.

SYLVIE KAUFMANN Lire la suite page

A L'ÉTRANGER: Allemagne, 3 DM; Antilles, 9 F; Autriche, 25 ATS; Baiglque, 45 FB; Canade, 2,25 \$CAN; Côte-d'hydre, 580 F CFA; Danemark, 14 KRD; Espagne, 200 PTA; Grande-Bretagne, 95 p.; Grèce, 300 DR; Irlande, 1,30 E: Irlinen, 1,20 USS; Luxambourg, 45 FL; Maroc, 9 DH; Norvège, 14 KRN; Pays-Bas, 3 FL; Portugal Cont., 200 PTE; Réunion, 9 F; Sénégal, 550 F CFA; Suède, 16 KRS; Suiese, 2 FS; Tunisie, 850 m; USA, 2.50 /

# 34. La passion de commémorer



Pour les architectes, les marbriers et les entreprises de pompes funèbres, les monuments aux morts constituèrent un formidable marché. (Photo Favreau.)

cence fut celui où les et 30 devinrent le temps du souvenir de la morts, des cimetières militaires, des es, des tombes nationales des soldats inconnus fait naître un paysage nou-

communes ou des

on a créé en France

un ensemble tragique,

avec unités de temps,

de lieu et d'action

régions d'origine, ceux des collègues de travail, des membres des Eglises, etc., sont reliés ainsi à ceux de la communauté nationale tout entière. En construisant à la

fois sur les lieux de leur mort et sur leurs anciens lieux de vie des monuments commémoratifs, on a

tenté, partout, de faire revivre les « grands

Sur les champs de bataille, buttes témoins de la mort, ont été construits des cimetières militaires, des ossuaires, des monuments commémoratifs nationaux. C'est ainsi que la Somme, Verdun ou les Dardanelles sont devenus des lieux de pèlerinage internationaux où les anciens belligérants des deux camps viennent honorer des héros et pleurer des enfants.

Au centre des pouvoirs, dans les différentes capitales. Paris et Londres en 1920, Washington, Rome, Lisbonne et Bruxelles en 1921, Prague et Belgrade en 1922, puis en Roumanie, en Autriche, en Hongrie, en Pologne dans les années suivantes, on a enterré des soldats inconnus. Le 11 novembre 1920 a été l'occasion, à

Paris comme à Londres, de funérailles grandioses sous l'Arc de triomphe et à l'abbaye de Westminster. En France, le Soldat était enterré en même temps que le cœur de Gambetta était placé au Panthéon : la République s'autocélébrait deux fois. Le Warrior britannique, enterré parmi les rois, représentait toutes les compo-santes de l'Empire.

Ces funérailles nationales offertes symboliquement à tous ceux que les champs de bataille avaient rendus sans nom sont la nouveauté commémorative de la Grande Guerre, au point que les Etats nouvellement créés ont tenu, tous, à instituer un tel culte. C'est une fois de plus le signe qu'un seuil a été alors franchi : on avait perdu plus d'bommes que jamais, en des efforts patriotiques inédits.

Il est très frappant de constater que vainqueurs et vaincus ne diffèrent guère

V

non plus dans l'organisation de la mémoire locale: Des monuments aux morts, on en trouve de tous types et en rants dans une même frénésie du souvenir. Si Français, Allemands ou Italiens préferent les monuments sculptés, la tradition forme d'hôpitaux, de stades, de salles de réunions, de bibliothèques.

On avait érigé des monuments après la

entre 1871 et 1914 pour célébrer les morts allemands, autrichiens ou Pour la génération perdue, français des guerres de l'unification allemande. Des monuments commémorant les morts de la guerre des Boers ornaient toutes les parties de l'Emoire britannique. Mais ce n'est qu'après

1918 que les monuments devincent univer-L'idée de construire des monuments est

née pendant la guerre elle-même. Les Allemands en ont édifié dans les cimetières réservés aux leurs. Partout on a vite trouvé que les listes affichées dans les mairies ne suffisaient pas. Pour la génération perdue, on a créé, en France, un ensemble parfaitement tragique où l'on peut noter une unité de temps - le 11 novembre devenu fête nationale en 1922 -, une unité de lieu - le monument aux morts - et une unité d'action - la cérémonie commémo-

Dans l'immense majorité des cas, on a choisi pour ce cénotaphe une stèle en forme de pyramide ou d'obélisque, qui ressemble à celles qui ornaient jusque-là les tombes des cimetières. Ces monuments sont à la fois les moins chers et conviennent à l'esthétique et à l'esprit du

Pour les architectes, les marbriers, les entreprises de pompes funèbres, c'est le marché du siècle. Des négociants avisés

En même temps

que les combattants

sont exaltés les civils

de l'arrière qui clament

la douleur et la perte

proposent des catalogues où chacun peut choisir dans le bric-à-brac de son patriotisme la croix de fer, les palmes, les feuilles de chêne, la croix de guerre ou le médaillon de poilu qui peut être ajouté sur les pierres dressées.

Mais on doit lire le monument avant de le regarder. Les mots gravés disent la réalité de la mort : « enfants », « morts »,

Après la guerre, tous les belligérants saisis par le même sentiment dévorant d'ardente obligation du souvenir, firent ériger d'innombrables monuments aux morts. A l'hommage aux soldats tombés identifiés s'aiouta le culte du « soldat inconnu ».

« héros », « guerre », « 1914-1918 », « devoir », « sacrifice », « martyrs ». « mémoire » sont le plus souvent choisis. La longue liste des soldats morts complète l'impression lugubre. L'ordre alphabétique généralement choisi renforce l'uniformité, proche de celle des cimetières militaires où reposent les corps. Dans les pays où les contingents ont été formés en partie ou en totalité de volontaires, les noms de tous ceux qui ont choisi de se battre sont inscrits, même s'ils sont revenus. Le tableau d'honneur souligne alors le patriotisme plus que l'héroïsme.

Sur les monuments sculptés, ceux qui se veulent de véritables œuvres d'art au service du souvenir, on peut lire un récit de la guerre à la taille des anciens belligérants. L'ensemble des monuments exalte à la fois les combattants et les civils de l'arrière, sans qui tenir dans la guerre, matériellement et psychologiquement, est été impossible. Ils clament aussi la douleur et la

La plupart des monuments exaltent le soldat en tant que combattant courageux ou, dans le bon camp, victorieux. Ces monuments sans ambiguité célèbrent ceux qui ont fait leur devoir patriotique. Ces braves souvent achetés sur catalogues

incarnent une guerre aseptisée. sans boue ni sang. Mais, sur les inscriptions, la most ne peut être déguisée. Alors, comme pour faire oublier ce détail, les sculpteurs mettent tout leur art dans la description de l'armement et de

l'uniforme, bandes molletières comprises. Cette terrible dualité : la mort et le courage, ou la mort et la victoire, se partage

PROCHAIN ÉPISODE: OTTO DIX BRÛLÉ PAR L'EAU-FORTE DE LA GUERRE

La plupart des monuments révèlent ainsi la complexité de la situation, pendant et après la guerre. Exalter une certaine forme aider les veuves, les orphelins, les survides disparus pour faire « tenir » dans des « hommes nouveaux », exemples de

la virilité guerrière. On n'a pas oublié que les non-combattants avaient joué un sont complémentaires rôle fondamental. Les monuments rappelient qu'il a fallu le souvenir de la guerre croire, combattre et travailler pour résister

dans la guerre. Ils sont une illustration en pierre et en bronze

des « unions sacrées ». Dumézil, qui a créé le concept de « trifonctionnalité » pour caractériser les sociétés indo-européennes. Les monuments aux morts permettent de retrouver les trois fonctions complémentaires: au sommet, un coq, ou saint Georges terrassant le dragon (Royaume-Uni), ou un aigle (Etats-Unis). Ils représentent la parile, à laquelle on croit avec ferveur. Au centre, le combattant. Au pied du monument, les civils, femmes ou enfants, qui observent l'exemple du soldat ou vaquent à leurs tâches quotidiennes.

Mais cette guerre a été chèrement payée, et les monuments laissent apparaître une généalogie bizarre. Ils proclament: « A nos enfants ». Ces « enfants » sont en fait les pères d'autres enfants, eux-mêmes représentés sur les monuments, et qui viennent bonorer les héros disparus.

Dans les territoires ravagés par les combats, les monuments se font réquisitoires. Les civils y ont été deux fois victimes, comme parents de combattants et parce que leurs villes et villages ont été détruits. Cathédrales dévastées, civils qui fuient, otages, mines inondées, tout le cor-tège des malheurs de la guerre est repré-

Très rarement, une dizaine de fois sur le territoire français, par exemple, les monu-ments deviennent de vraies œuvres pacifistes. Des militants qui furent la plupart du temps des combattants proclament : « Que maudite soit la guerre! » Il leur fallait crier que ce serait « la der des der ». Ils avaient vécu une Passion, du champ d'hon-

fonction d'exalter le courage des survisont représentés, en deuil.

Les sculpteurs chrétiens montrent que la mort peut être acceptée grâce à la foi. Si la patrie est une passion, n'y a-t-il pas qu'une seule Passion, celle du Christ? Foi religieuse et foi patriotique sont perçues comme complémentaires. Sur les monudes églises, le soldat chrétien rejoint le

> Vierge Marie, retrouve son fils, le tient dans ses bras, le monument devient une pietà. bayaroise ou bretonne.

Si, en 1914, personne n'était préparé pour l'hécatombe, tous out vécu une véritable «Imitation de la patrie ». Les monuments aux monts et les cérémonies commémoratives ont eu pour fonction essentielle d'apprendre à suppor-

ter la vie après la guerre. Dans les années 20 et 30, en commémorant sans fin les héros, les martyrs devenus pierre et bronze, on a, d'une certaine façon, aseptisé la guerre et la mort, et réaffirmé le rôle traditionnel des hommes et des femmes dans la société. Mais on a aussi ressuscité les morts. Etait-ce la volonté

d'Otto Dix quand il a créé son monument aux morts, der Krieg?

Annette Becker Historial de la Grande Guerre

Foi religieuse

et foi patriotique

pour supporter

Antoine Prost « Les monuments aux morts », dans les Lieux T. I, « la République » (dir. P. Nora)

Gallimard, 1984 Annette Becker Les Monuments aux morts, mémoire de la Grande Errance, 1988

A. Becker et Philippe Rivé Monuments de mémoire La Documentation française,

« Les Monuments aux morts de la première guerre mondiale », dans Guerres mondiales et conflits contemporains, nº 167, 1992

3

Les Khmers rouges te de trois otages contre le

n in middelija

--- 10 France

- 1 とかけ、多質的

100

:-\_

: ·

State

The Time 1876

TT 1255 EDS

i jeri

e si <del>e eg</del> ty

In pryncia

----

The Park Control

THE THE

化二二甲基二甲基

್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಷಮ

5 10 2 W F 1 58

-1 / - <del>1</del>

in after the

شهدستانه د

::=: .w

ngebet, ib

Linux to Keek

# La succession de K

un mangati ibin jana. Member Ju pittiff core de des com esta Kinn lang of staff for the and a sent to the sent to the

Properties For total

**TERNATIONAL** 



Faireigieuse et foi patrioticus sont complements to tel pour supporter **គែ ដែលបក្**ពីនៅ ជីក ដែលនេះ បើរ

9. **2**2%

1.15 mag 1.1

##-<del>1-1-1-1-1</del>

Part Tables

National Confidence of

医乳腺素 化二氯基苯

يتنف لا الايون

أنيت الشارات وأبعله

transfer to the second

ayer de de de de

part of the second

of the first of the second of

المراجع فالمتحدث المحاجب المحاجب The second section of the second second

Agent Per man and an

Leading Control of The Asset of

Centration of a control

्<u>रक्ष</u>क्षकान्त्रसम्बद्धाः स्थापन  $\mu + 1 + \frac{1}{2} \mu_1 + \frac{1}{2} \frac{\partial \mu_1}{\partial \mu_2} \mu_2 + \frac{1}{2} \frac{\partial \mu_1}{\partial \mu_2} + \frac{\partial \mu_1}{\partial \mu_2} + \frac{\partial \mu_2}{\partial \mu_2} + \frac{\partial \mu_1}{\partial \mu_2} + \frac{\partial \mu_1}{\partial \mu$ 

<del>தும்</del> கூறுக்கிய கேர்மா

The second second

entry (segments) segmented

ga. Basiga da Samilian

and the second way

A PROPERTY OF THE PARTY OF THE

Carried the Marketine

go design with the second

of the talk of the same of the

4 44 <del>204</del> 244 - 1

المراجع والمنظم فتتسجيها والمجتبية الموا

Salar Caka Francis

in the same of the

**EXE**INGUE

protective of the second of th

See the second terms of th

And the second s

# Fidel Castro refuse de stopper l'exode des « boat people » et invite les Etats-Unis au dialogue

henres, le président cubain, Fidel molicitement indiqué, mercredi 24 août, qu'il ne ferait rien pour empêcher l'exode massif de « boat people » cubains vers les Frats-Unis, mais il s'est déclaré prêt à discuter avec Washington pour trouver des « solutions sérieuses » enx différends entre les deux pays.

Fidel Castro a révélé qu'une série d'instructions données récemment aux gardes-frontières cubains stipu-laient qu'ils devaient notamment assouplir au maximum » leurs activités concernant les « sorties illégales » du pays. Ces instructions en 10 points, a-t-il dit, datent du 12 aoûr. La garde côtière cubaine a été priée d'« exhorter » les balseros qui partent par milliers depuis une semaine « à revenir », et de les aider à le faire en cas de problèmes, mais utiliser la force » et de « leur donner de l'eau et des aliments si néces-

Ces instructions portent égale-ment sur les bateaux qui viendraient chercher des réfugiés de l'extérieur.

de notre envoyé spécial

monarchie a été restaurée au Cam-bodge à la la la la des élections organisées sons l'égide de l'ONU; les Killiers rouges tentent, moins d'un an plus tard, de refaire sur-

aujourd'hui la détention, depuis le 26 juillet, de trois otages étran-

gers, dont un Français, n'en est

qu'une illustration supplémen-

taire : en dépit de son isolement

sur le plan international et des

facon dont ils exploitent

Marginalisés en 1993 lorsque la

« hostiles ». Les gardes-côtes doivent les traiter « avec amabilité» ct. les « exhorter à repartir vite », sans tenter de les intercepter.

Tout en rendant les Etats-Unis ressables de cette situation, le chef de l'Etat cubein a souligné qu'il était « disposé à travailler sur des bases réelles et justes » avec Washington. M. Castro a souligné à plosieurs reprises que l'exode massif avait une l'entière responsabilité avec leur « blocus » (l'embargo commercial en vigueur depuis 1960) qui vise « à étrangler la révolution ».

Il a estimé que les dernières mesures prises par le président amé-nicain, modifiant la politique migra-toire envers les Cubains et inter-disant les transferis d'argent aux familles, « démisent un travail de plusieurs années » afin d'harmonises les relations entre les exilés et leur patrie d'origine. Il a encore indiqué que Cuba était prêt à discuter des questions migratoires comme l'avait suggéré, lundi dernier, le départe-

#### **CUBA**

# Washington va augmenter la capacité d'accueil de la base de Guantanamo pour les réfugiés

Le secrétaire américain à la défense, William Perry, a annoncé que la capacité d'accueil de la base américaine de Guantanamo (sud-est de l'île de Cuba) pour les réfugiés allait plus que doubler d'ici à la fin de la semaine, pour faire face à un flux de boat people toujours croissant. Plus de 3 000 mardi 23 août, par la garde 1000 mercredi, selon un décompte encore incomplet. La ligne dure choisie par l'administration Clinton vis-à-vis de Cuba fait l'objet de nombreuses cri-

WASHINGTON

de notre correspondante Il a bien fallu se rendre à l'évidence : près d'une semaine après l'annonce du changement de poli-tique des Etats-Unis à l'égard des réfugiés cubains, le message n'est toujours pas passé. Non seulement la perspective d'échouer sous une tente militaire à la base navale

**CAMBODGE** 

Les Khmers rouges tentent d'exploiter la capture

de trois otages contre le gouvernement de Phnom-Penh

lieu d'être accueillis en Floride ne les dissuade pas de partir, mais ils ont même été, ces derniers jours, de plus en plus nombreux à prendre la mer : les garde-côtes américains ont repêché en cinq jours quelque 9 000 boat people un bien grand mot, quand on voit leurs radeaux de misère -, indiquaient, mercredi 24 août, les res-

#### Hypothétiques « zones de sécurité »

Au département d'Etat, on

caresse l'espoir que, comme pour les Haîtiens au début de l'été, un laps de temps d'une semaine soit nécessaire pour que l'annonce produise son effet. Mais au rythme actuel, les installations de la base de Guantanamo, prévues pour accueillir 10 000 Cubains, seront sumergées d'ici deux jours.

« Nous avons affaire à un flot de boat people », a reconnu, mer-credi, le secrétaire à la défense. William Perry, avant d'annoncer pour augmenter la capacité

instructions de la direction du

mouvement paraissent plus

En tout cas, les Khmers rouges; qui peuvent encore s'appuyer sur plusieurs milliers de partisans, de valeur inégale, disséminés à tra-

vers le pays, ne semblent plus en plein désarroi, ce qui était le cas

le fort degré de cohabitation, au

moins à l'échelon local, entre les

deux camps en présence.

base, qui abrite déjà depuis près de deux mois 15 000 Haitiens, pourra accueillir à la fin de la semaine un total de 30 000 réfugiés, capacité qui sera portée à 40 000 une semaine plus tard. Selon le département de la défense, le chiffre de 60 000 – une vraie ville – est même envisagé. Des troupes supplémentaires vont donc être expédiées à Guanta-namo, tandis que le personnel civil en est évacué, afin d'alléger la pression sur les équipements de la base (désalinisation, électricité, etc. ). En temps normal, environ 2 500 militaires, 600 civils du Pentagone et 2 000 membres de leurs familles vivent sur la base de Guantanamo Bay.

Pendant combien de temps cette base militaire va-t-elle être transformée en gigantesque camp de détention pour réfugiés illégaux ? « Nous nous appretons à mainte-nir cette base indéfiniment, jusqu'à ce que les réfugiés puissent être rapatriés à Cuba », a répondu M. Perry. Le régime des réfugiés cubains est donc bien désormais aligné sur celui des Haîtiens, qui attendent à Guantanamo d'hypothétiques « zones de sécurité », financées par les Etats-Unis et installées dans d'autres pays des Caraïbes qui, pour l'ins-tant, se font plutôt prier. Le chef du Pentagone a évité de dire si cela signifiait, effectivement, que les réfugiés cubains resteraient détenus à Guantanamo jusqu'au départ de Fidel Castro... Pour l'heure, le message à faire passer impérativement est : « Ne partez pas, vous n'avez aucune chance de vous retrouver aux Etats-Unis ».

#### Pas de négociation avec La Havane

Sur le fond, l'administration reste déterminée à maintenir la ligne dure à l'égard du numéro un cubain. Si, après un mot malheu-reux du directeur de cabinet de la Maison Blanche, Leon Panetta, l'on ne parle plus de « blocus » de Cuba (une mesure que Washington aurait beaucoup de mal à faire accepter par la communauté internationale, contrairement à l'embargo contre Haïti), il n'est pas question non plus d'engager des négociations à haut niveau avec le régime cubain, con réclamait encore mercredi l'ambassadeur cubain à l'ONU. M, Fernando Remirez: « Nous ne voyons rien à gagner » d'un tel dialogue, a estimé le sous-secré-taire d'Etat Peter Tarnoff, tant que La Havane ne s'est pas engagée dans des réformes sérieuses.

Entre la carotte et le bâton, l'administration Clinton a donc choisi la fermeté. Dans le débat

les partisans de la négociation font pourtant de plus en plus entendre ieur voix, soulignant notamment la contradiction qu'il y a entre la volonté d'arrêter l'exode et les nouvelles restrictions économiques qui, en rendant la vie des Cubains plus difficile encore, les

Un « poids lourd » le sénateur Patrick Moynihan, a fait ouvertement connaître son opposition à la ligne Clinton. « En voulant punir Castro, Clinton finit par punir les Cubains, écrivait de son côté, mercredi, le New York Times ; il n'appartient pas à Washington de leur dire : on vous enferme jusqu'à ce que vous vous révoltiez. Au lieu de se préparer à une confrontation stérile, Was-hington devrait dire clairement ce que Cuba pourrait gagner, sous ce régime ou un autre, en adhérant à la démocratie et en respectant les droits de l'homme. »

« Si l'on négocie avec la Coréc du Nord, si l'on accorde la clause de la nation la plus favorisée à la Chine, pourquoi rester intraitable avec Cuba? », demandent encore les partisans du dialogue. Un exhant responsable du département d'Etat, Bernard Aronson, qui fut chargé des affaires inter américaines de 1989 à 1993, a lui aussi plaidé pour la négociation dans les colonnes du Washington Post, en proposant de mettre dans la balance le retrait américain de Guantanamo et l'assouplissement de l'embargo.

Toute la question, bien sûr, est de savoir s'il s'agit d'une poussée de fièvre ponctuelle, du type de l'embarquement massif de Mariel en 1980, ou d'un phénomène plus profond qui marque le début de la fin, comparable à la fuite des Alle-mands de l'Est en 1989 eu à celle des Albanais en 1991. Or Cuba est un cas à part, très différent de ce qu'était l'Europe de l'Est en 1989. Fidel Castro, juge-t-on dans les milieux officiels, semble toujours avoir la situation bien en main; il n'a pas à affronter d'opposition organisée. Pour l'heure, cette tension profite au moins au général Raoul Cédras, le comma chef de l'armée haitienne qui, à Port-au-Prince, sent probablement la pression se relacher.

SYLVIE KAUFFMANN

d'extrader l'ancien président quatémaltèque. - Les autorités panaméennes ont rejelé, mercredi 4 août, la demande d'extradition de l'ancien chef de l'Etut guatémaltèque, Jorge Serrano, déposée par l'actuel gouvernement du Guatemala, Jorge Serrano vit au Panama depuis juin 1993, après que ses manœuvres visant à s'attribuer des pouvoirs quasi dictatoriaux dans son pays eurent échoué. - (Renter.)

#### çais), capturés il y a un mois alors qu'ils se trouvaient à bord d'un train a changé de ton ces derniers jours. La direction des Khmers

rouges a officiellement pris les choses en main. Elle réfute. depuis trois jours, avoir réclamé une rançon et réitère, par le biais

pas dit son demier mot.

étrangère au gouvernement royal. Elle fixe même une date, le

négociation, à l'échelon local, en vue de l'obtention d'une rancon. En niant désormais les faits et en prenant ouvertement les choses en main, elle paraît vouloir s'imposer comme le seul interlocuteur

limites évidentes de ses moyens sur le terrain, le mouvement, dont Pol Pot assurerait toujours la valable. En d'autres termes, déclarés « hors-la-loi » par le Parlement de Phnom-Penh le 7 juillet, les direction, entend prouver qu'il n'a de trois jeunes touristes (un Ausêtre traités comme quantité négligeable. La logique voudrait qu'ils tralien, un Britannique et un Franessaient, dans la foulée, de doter leur « gouvernement provisoire », dont la formation a été annoncée le 11 juillet, d'une « capitale », de préférence dans le fief (assez bien) tenu par Ta Mol, l'un de leurs chefs, dans le nord sous-peuplé. Les élections organisées en mai

90 % des électeurs s'étaient ren-

Elle fixe même unit 30 août, au-delà de laquelle les « patriotes (...) il age ois » qui mavaient pâti de derecului amaient capture les otages (ce qui tielles alors que l'APRÉNUC, est faux), ne, se considéreraient plus comme « responsables » du pour le Cambodge, n'avait même pas encore plié bagages. En septembre, quand Norodom Sihanouk frait remonté sur son trône, le était remonté sur son trône, le monvement de Pol Pot, privé en outre de toute légitimité, avait semblé désemparé face à un gouvernement élu, reconnu par la société internationale et s'apprê-tant à disposer d'une aide finan-cière étrangère relativement

#### Plusieurs milliers de partisans

Mais, depuis le début de l'année, cette situation s'est sensiblement modifiée. L'armée royale n'est pas parvenue à déloger les Kinners rouges de leurs bastions d'Anlong Veng, dans le Nord, et de Païlin, dans l'extrême Ouest. Les défections dans leurs rangs sont de plus en plus rares. Depuis quelques mois, tout en ne sous-estimant pas le poids « de

autour de la libération des otages, détenus dans un repaire monta-gneux près de la frontière vietmienne, ont également souligné

ment des mesures de sécurité à les auditeurs. Visait-on à à pré-

Pyongyang depuis le décès de venir un risque, ou bien à dénon-

Mais si les Khmers rouges rappellent ainsi qu'ils ne sont pas devenus quantité négligeable, leur principale ressource demeure leur éventuelle capacité à exploiter les erreurs de leurs adversaires : de plus en plus isolés du monde extérieur, ils ne peuvent plus, en effet, se réclamer de la moindre légitimité - alors que, à l'inverse le gouvernement actuel peut, à la différence de ce qui se passait au début des années 70, compter sur de solides appuis internationaux.

JEAN-CLAUDE POMONTI ouvert à Washington sur l'attitude

#### PÉROU

## Les déboires politico-conjugaux du couple Fujimori

Toujours prompt à trancher les problèmes dans le vif, le président péruvien, Alberto Fujimori, a mis à l'index, mardi 23 août, sa propre épouse, Susana, en la privant de son titre honorifique de « première dame de la nation ». Les prises de position répétées de Susana Higuchi de Fujimori contre la corruption au sein du régime, les violations des droits de l'homme et la politique sociale pas été du goût du président, qui avait lui-même quitté le palais pour se « réfugier », avec ses enfants, dans les locaux du ministère de la défense.

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a peut-être été l'annonce, mardi matin, d'une nouvelle conférence de presse de « Susana », à laquelle avaient été conviés les correspondants étrangers. A l'ordre du jour: une vieille histoire, jamais éclaircie, de détourne ment de l'aide étrangère, mettant en cause plusieurs proches de M. Fuilmori.

Ce qui paraissait jusqu'alors un mélange exotique de roman-feuilleton et de polémique politique semble s'ètre du coup transformé en affaire d'Etat : le président, interrompant les programmes de télédur, dans lequel « Susana ». guarante-quatre ans, d'origine japonaise comme son époux, est apparue tour à tour comme une menace contre l'ordre public, une opposante irréduc-« déloyale », coupable de « chantage et d'intimidation », un caractère «instable et influençable », et pour finir, une victime des manipulations de

L'affaire a partagé les Péruviens : il v a ceux qui se félicitent qu'« elle » ait été « remise à sa place », et ceux qui fustigent l' autorita, risme », voire le « machisme de M. Fujimori. Tous attend maintenant la réaction de première dame. - (AFP.),

### **CORÉE DU NORD**

# La succession de Kim II-sung n'est pas réglée

TOKYO

de sa radio clandestine, dans des

termes encore généraux, son

de notre correspondant La succession de Kim Il-sung par son fils Kim Jong-il pourrait s'avérer moins facile que ne le donnait à penser la propagande nord-coréenne au lendemain du décès du Grand Dirigeant, le 8 juillet. Des diplomates allemands en poste à Pyongyang ont confirmé une information donnée la veille par une source sudcoréenne : des tracts dénonçant la « succession dynastique » ont été trouvés à la fin de la semaine dernière dans l'enceinte d'ambassades étrangères à Pyongyang (1).

Ces tracts seraient le premier signe formel d'une opposition déclarée à Kim Jong-il. Officiellement, ce dernier n'occupe pour l'instant que les fonctions de président de la commission de défense nationale et de commandant suprême des forces armées. Il n'a pas encore été nommé aux postes de chef de l'Etat et de secrétaire général du

Parti des travailleurs qu'occupait son père.

1993, auxquels ils avaient refusé

de participer, avaient démontré la

Membre du présidium du bureau politique du comité central, Kim Jong-il n'en est pas moins devenu la première personnalité du régime. C'est d'ailleurs en son nom qu'ont été envoyés, à une soixantaine de chefs d'Etat, les messages de remerciements pour leurs condoléances. Radio Pyongyang, pour sa part, désigne Kim Jong-il soit par le titre de « commandant suprême de l'armée », soit en utilisant l'expression a dirigeant avisé de notre parti et de notre peuple. »

#### « Ambitieux et conspirateurs »

A Sécul, certains voient déjà dans la distribution de tracts une action planifiée à un niveau élevé de la hiérarchie du régime, arguant du fait que le quartier des ambassades étrangères à Pyongyang est interdit aux citoyens ordinaires. Le renforce-

Kim Il-sung – notamment la fouille des voitures par des miliciens, selon des Japonais qui viennent de séjourner dans la capitale nord-coréenne - et l'antosurveillance qui est de règle au sein de la population confirmeraient une telle analyse. Pour d'autres observateurs, qui minimisent la portée de ces tracts, voire doutent de leur existence, le retard dans l'accession de Kim Jong-il aux fonctions détenues par son père serait dû à des considérations de bienséance: le respect de la période de deuil de cent jours.

Une émission de Radio-Pyongyang, diffusée le 21 août. semble pourtant indiquer que la succession pose problème. «L'histoire montre que, si la succession d'un grand révolutionnaire n'est pas menée correctement, le parti et la révolution peuvent souffrir d'actions d'éléments ambitieux et de conspirateurs », ont pu entendre cette affaire est fondée sur une rumeur.

pagne énergique en faveur de Kim Jong-il dont la population est appelée à lire les œuvres « mol à mol ». Une autre incertitude plane sur la succession : la santé de Kim Jong-il, que l'on dit souffrir de diabète et de cirrhose du foie. Aux funérailles de son père, le 20 juillet, il était effectivement apparu très éprouvé,

Depuis la mort de Kim Il-sung,

les organes de propagande

mènent en tout cas une cam-

livide et amaigri. Selon la revue japonaise Shukan Shincho, des médecins nord-coréens auraient soumis début août le dossier médical du « diripeant avisé » à un spécialiste d'un hôpital de

PHILIPPE PONS

(1) Ces diplomates disent pourtant ne pas avoir vus eux-mêmes ces tracts. Pour d'autres sources diplomatiques, toute

\*\*\* But the little of the land of the land of the land A STANCTON OF THE STANCTON OF A ST OF STREET ● 中央 中央 (1997年) - 1997年 - 1 s of the same that were a second , <u>....कु</u>ी महान

# Serbie: Slobodan Milosevic au pied du mur

Après avoir rompu les liens avec ses compatriotes de Bosnie, l'homme fort de Belgrade attend maintenant un geste de reconnaissance de la communauté internationale

Reprocher aux Serbes de Bosnie de prolonger la guerre, d'assiéger les villes, de bombarder des civils innocents, de persécuter les non-Serbes, de commettre des crimes de guerre et de ne pas tenir leurs engagements valait jusqu'à présent automatiquement l'étiquette d'« ennemi juré de la Serhie » à tous ceux qui avaient eu l'audace de prononcer des phrases qui était considérées, à Belgrade, comme des « mensonges ». Aujourd'hui le vent a tourné, et c'est Belgrade qui tient ce discours visant à fustiger les Serbes de Bosnie qui persistent dans leur rejet du plan de paix international malgré les injonctions répétées du président serbe, Slobodan Milose-

Car l'homme que la presse américaine avait surnommé « le boucher des Balkans » pour avoir déclenché un conflit qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts entre la Croatie et la Bosnie, vient d'opérer un virage à 180 degrés qui laisse dubitatifs les diplomates et autres connaisseurs des doubles jeux balkaniques. Les Serbes, eux-mêmes, restent sceptiques tant ils ont du mal à comprendre les tenants et les aboutissants de cette récente volte-

Déterminé à convaincre sa propre opinion publique qu'il y a bien rupture entre Belgrade et Pale, Slobodan Milosevic a confié aux médias officiels la tâche ingrate d'expliquer le bien-fondé de sa nouveile politique et de prouver, comme le titrait, récemment, sur trois colonnes Vecernie Novosti « le blocus (imposé par M. Milosevic aux Serbes de Bosnie) n'est pas une farce ». Certes, l'heure n'est pas à la plaisanterie. La Fédération yougoslave (Serbie et Monténégro) est non seulement exsangue après deux ans et demi d'embargo international, mais elle est également menacée de nouvelles sanctions en cas d'échec de la paix en Bosnie. En confirmant le rejet de ce plan lors de leur référendum des 27 et 28 août, les Serbes de Bosnie risquent en fait de donner le coup de grâce à l'économie yougoslave. L'« instigateur de la guerre » devenu homme de paix » – non pas par renoncement mais par pragma-tisme, dicté cette fois-ci par des contraintes économiques, est dans l'impasse. C'est d'ailleurs ce qu'il a reconnu à mots couverts aux diplomates occidentaux qui se sont rendus à Belgrade ces derniers jours. En effet, l'homme fort de la Serbie a eu la mauvaise surprise de constater qu'il n'avait peut-être pas les moyens de sa politique lorsqu'il s'est heurté en Bosnie à l'intransigeance de Radovan Karadzic - qu'il croyait contrôler - et en Serbie, à l'opposition de la classe politique, de l'Eglise orthodoxe serbe et d'une bonne partie de l'opinion publique restées fidèles aux dirigeants de Pale et outrées par l'attitude de leur président.

#### Absence de signaux

Mais ce qui a mis Slobodan Milosevic dans une position difficile c'est, aussi et surtout, l'absence de « signaux », encourageants pour lui, de la part de la communauté internationale. L'absence de « garantie » exté-rieure pourrait, d'ailleurs, l'affaiblir, car elle réduit considérablement sa marge de manœuvre pour surmonter les obstacles qui se dressent dans son propre pays. Au point même qu'il risque d'être pris son propre piège et devenir l'otage des ultranationalistes, d'accepter de financer la poursuite de la guerre en Bosnie ou d'être taxé de « traître à la nation » pour avoir abandonné les frères de Bosnie et bradé la souveraineté de son pays à l'étranges

Après une campagne sans précédent contre Radovan Karadzic et son équipe de Pale, Slobodan Milosevic ne peut plus faire marche arrière sans perdre de son prestige et sa crédibilité. Il se doit donc d'aller jusqu'au bout dans la rupture : en mettant à l'écart — c'est une option – les dirigeants de Pale ou – ce qui semble plus vraisemblable – en apportant aux Occidentaux la preuve de sa bonne foi : c'est-à-dire en donnant son feu vert au déploiement d'observateurs internationaux aux frontières avec la Bosnie.

Aucun scénario n'est aujourd'hui à exclure. L'objectif est pour lui une levée, même partielle, des sanctions contre la Serbie et le Monténégro, la bouffée d'oxygène indispensable pour sauver l'économie du pays et pour assurer la stabilité de son propre pouvoir.

L'accord sur le contrôle de la

frontière entre la République fédérale de Yougoslavie et la Bosnie et le déploiement d'observateurs internationaux, que tentera d'obte-nir, en fin de semaine à Belgrade, le ministre russe des affaires étrangères, Andreï Kozyrev, ne pourra pas se conclure sans des contreparties pour Belgrade. M. Milosevic a, face à une opinion publique en majorité hostile à la présence d'observateurs étrangers, besoin d'une monnaie d'échange. Outre un geste concret et immédiat en faveur de l'allègement des sancqu'il demande le déploiement à ses frontières d'observateurs civils de préférence russes – comme on le laissait entendre, mercredi 24 août, dans les milieux bién informés de Belgrade.

Slobodan Milosevic, l'homme qui a alloué 20 % du produit national brut yougoslave (soit quelque 30 milliards de francs) aux Serbes de Bosnie, approvisionné les « frères » en armes, en carburant, en munitions et envoyé ses unités de choc pour soutenir les forces de Radovan Karadzic, n'a finalement rien à craindré d'une présence étrangère sur son sol. Un contrôle minaire de la frêntière serbő-fosniac, qui longe la Drina mais

qui traverse également des régions accidentées impossibles à surveiller, nécessite, selon le conseiller spécial des Nations unies pour les opérations de maintien de la paix, Shasti Tharoor, une force de 10 000 hommes. Un effectif colossal que les Nations unies ne pourront et ne voudront jamais rassembler, et M. Milosevic le sait. Reste à savoir maintenant com-

ment la communanté internationale va réagir face à l'alternative qui se présente à elle : soutenir le revirement tactique du leader serbe sans savoir s'il aboutira ou non à une signature par les Serbes de Bosnie du plan de paix ou ignorer sa volte-face au risque — bien réel — de précipiter la reprise du confiir. En jouant la carte de la paix, M. Milosevic a en fait mis la communanté internationale devant le dilemme suivant: une paix incertaine ou une guerre certaine.

#### FLORENCE HARTMANN

BOSME: un convoi français bloqué a pu reprendre la route. — 250 soldats français de la FOR-PRONU qui étaient bloqués, depuis lundi 22 août, à la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie par des réfugiés de l'enclave musulmane de Bihac (nord-ouest de la Bosnie) ont pu se dégager et reprendre leur route mercredi. Les réfugiés voulaient par ce blocage faire pression sur les autorités croates pour qu'elles les laissent entrer en Croatie. — (AFP.)

M. Giscard d'Estaing propose que l'armée bosniaque participe à la FORPRONU en cas d'échec du plan de paix. - Valéry Giscard d'Estaing, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, a proposé, mercredi 24 août, après l'audition d'Alain Juppé, ministre des affaires étrangères, par cette commission, la participation de l'armée bosniaque aux opérations de maintien de la paix de la FORPRONU en cas d'échec du plan de paix proposé par les grandes puissances du groupe de contact. Au cours d'une conte rence de presse avant celle de M. Giscard d'Estaing, ". Juppé avait rappelé que, pour levée de l'embargo sur les armes serait « une mauvaise mesure pour les populations, pour la FOR-PRONU et pour la stabilité géné-

rale de la région ».

### TCHÉTCHÉNIE

# Le retour de Rouslan Khasboulatov l'ancien rebelle de la « Maison Blanche »

MOSCOU

de notre correspondent Annoncée pour le jeudi

25 août, la grande manifestation de l'opposition tchétchène qui devait se tenir sur la place centrale de Grozny, capitale de la Tchétchénie, a finalement été déplacée. Le rassemblement doit avoir lieu dans le village de Staraïa-Sounja, le fief de Rouslan Khasboulatov, situé à une quinzaine de kilomètres de Grozny. L'ancien président du Parlement russe (qui avait pris la tête des rebelles de la « Maison Blanche » contre Boris Eltsine) avait convo-

Rouslan Khasboulatov.

Ce dernier, revenu dans sa patrie d'origine en médiateur, selon son dire, joue désormais ouvertement sa propre carte. Il s'est récemment distancé des autres factions de l'opposition tchétchène et semble avoir « oublié » ses précédentes déclarations en faveur d'une réunification avec la Russie pour adopter un ton beaucoup plus patriotique. Et comptant sur sa popularité dans la République, il espère prendre rapidement la place du général Doudaev.

is sa pole ipaprégou-

par zela zela tentsition

en

THE PROPERTY OF STREET

·A

. ≠ ei

Jes

Dai-

.; en

·ùni-

585

ີ ວນ

ries

ime ∍ré-

iecles

de

veo de

irec irec

jau iint

> re er. en

Toutefois, ce dernier contrôlerait toujours bien la capitale. Il a

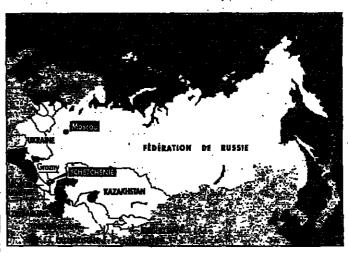

qué cette manifestation « au cas où Djokhar Doudaev n'aurait pas volontairement quitté le pouvoir à cette date ». Mais les forces loyales au président actuel contrôlent toujours la capitale, dont les entrées, selon plusieurs sonrces, seraient gardées par des véhicoles, blindée et de Khasbonlatov n'avair guère d'aurechoix que de planere le lieu de la manifestation.

#### Un ton plus patriotique

La psychose de guerre a été soigneusement entretenue ces dernières semaines par des déclarations enflammées de part et d'autre. Jusqu'à présent toute-fois, la population tchétchène ne semble pas s'être réellement impliquée dans ce « combat des chefs ». Plusieurs incidents se sont tout de même produits ces derniers jours. Une explosion a, ainsi, endommagé la ligne ferroviaire Moscou-Bakou, qui traverse la République.

La situation est d'autant plus confuse que le Conseil des anciens, dont les avis sont généralement respectés dans cette société aux structures claniques, est partagé. Si tous ses membres s'accordent sur la nécessité de défendre l'indépendance de la Tchétchénie, certains soutiennent le général Doudaev et d'autres

par ailleurs tenté de reprendre l'initiative politique en publiant un décret réinstaurant les activités du Parlement, qu'il avait dissous au printemps 1993. Il a chargé les députés d'adopter d'ici le 30 septembre prochain la Constitution de la Tchétchénie.

Communiques ansi-jourds que monagants Moscon-semble pour sa part prendre désormais un peu de recul. Et si les pressions sur la Tchétchénie, et le général Doudaev en particulier, restent toujours aussi intenses, elles se sont faites plus discrètes. Dès le début de la crise, les dirigeants russes ont soutenu Omar Avtourkhanov. un dirigeant local du district de Conseil provisoire et se déclare en faveur d'un retour de la Tchétchénie au sein de la Fédération russe. Ce qui lui vaut de recevoir une aide économique substantielle de Moscou, ainsi qu'un soutien matériel de l'armée russe, si l'on en croit le correspondant sur place du quotidien Komsomolskaïa Pravda. Mais sa crédibilité dans la République est faible, affectée par ses projets politiques que bon nombre de Tchétchènes considèrent être une reddition à Moscou Dans l'immédiat, Djokhar Doudaev tire profit des divisions de l'opposition pour se maintenir au pouvoir. \_ (Intérim.)

#### TURQUIE

# La nouvelle réglementation de la navigation sur le Bosphore suscite les protestations de la Russie

Depuis le 1ª juillet dernier, les navires qui traversent le détroit du Bosphore sont soumis aux nouvelles mesures, instituées par la Turquie pour limiter le risque d'accident, en dépit des protestations véhémentes de Moscou et de l'opposition de plusieurs pays voisins. Les gros tankers et les bateaux transportant des matières toxiques doivent désormais notifier leur passage aux autorités turques et traverser de jour le détroit. L'assistance d'un pilote officiel est recommandée pour la traversée du Bosphore.

ISTANBU

de notre correspondante

A l'embouchure de la mer de
Marmara, la carcasse calcinée
d'un cargo, le « Shipbroker », rappelle aux riverains du Bosphore
les dangers que représentent les
quelque 50 000 aavires qui traversent le détroit chaque année.
Un désastre écologique avait été
évité de justesse, mais vingt-neuf
membres d'équipage avaient
perdu la vie, le 13 mars dernier,
lorsque le cargo était entré en collision avec un pétrolier, près de la
mer Noire.

Courants et contre-courants rendent la navigation particulièrement difficile dans ce passage tortueux dont la largeur, à l'endroit le plus étroit, ne dépasse pas 700 mètres et sur les rives duquel vivent 10 millions de Stambuliotes. Selon la Convention de Montreux signée en 1936, la Turquie est tenue d'assurer le libre accès à ses détroits pour les



navires marchands. Les autorités affirment que les nouvelles règles de sécurité, adaptées aux navires actuels dont le nombre, le tonnage, la vitesse et le chargement ont considérablement changé depuis 1936, sont conformes à l'esprit de l'accord. Les mesures entrées officiellement en vigueur le le juillet étaient d'ailleurs appliquées depuis plusieurs mois.

#### Le pétrole du Caucase

Ainsi, entre mars et juillet, le Bosphore avait été fermé 273 fois pour trois heures, afin de permettre le passage de bateaux de plus de 200 mètres de longueur.

\*\*Libre passage et mesures de sécurité peuvent paraître une contradiction », déclarait récemment le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Ferhat

Ataman, mais aujourd'hui la tendance universelle est en faveur de la sécurité. >

Aux yeux des Russes, cepen-

dant, les nouvelles règles entravent la navigation et constituent une violation flagrante du document signé à Montreux. Le véritable enjeu de cette dispute n'est pas le Bosphore, mais le pétrole du Caucase et de l'Asie centrale. La Turquie, qui souhaite la construction d'un oléoduc sur son territoire pour transporter l'or noir extrait dans ces régions, s'oppose aux plans de Moscou qui prévoit d'exporter, à partir de son port de Novorossiisk, jusqu'à 100 millions de tonnes de pétrole, via le Bosphore. Le fait que la Turquie ait manifesté son souci pour l'environnement au moment où la question, très politique, de l'oléoduc était soulevée, a jeté des doutes sur ses intentions réelles.

mais les autorités maritimes turques affirment que le nouveau règlement était à l'étude depuis cinq ans.

Pour montrer l'exemple et rassurer ses voisins, la Turquie a décidé d'imposer à ses grands vaisseaux l'assistance d'un pilote professionnel, facultative pour les na vires étran gers, mais recommandée par l'Organisation maritime internationale qui a également approuvé, en mai, plusieurs des recommandations turques. « Il est injuste qu'un de mes capitaines, qui a probablement franchi le Bosphore cinquents fois soit obligé de payer 7 000 dollars (environ 38 000 francs) pour engager un pilote officiel, alors qu'un capitaine panaméen qui le franchit pour la première fois, est libre de traverser », déclare Esref Cerrahogiu, un armateur turc. « Mais nous en comprennes les raisons.

comprenons les raisons. » M. Cerrahoglu, qui dirige la chambre de commerce maritime, souligne que malgré cette dépense supplémentaire, le coût total de la traversée du Bosphore - 17 000 dollars pour un navire de tonnage moyen - demeure très raisonnable, comparé à 80 000 dollars pour le canal de Panama et 150 000 pour celui de Suez. La Turquie, convaincue d'être dans son droit, ne semble pas trop préoccupée par les objections de ses voisins. « Au niveau politique, la Russie veut maintenir la controverse, explique un diplomate turc. mais tous les bateaux, y compris les navires russes, ont respecté les nouvelles mesures. »

S. P NICOLE POP

### REPÈRES

### URUGUAY

Extradition de trois membres présumés de l'ETA

Trois ressortissants, membres présumés de l'organisation séparatiste basque ETA, ont été extradés vers l'Espagne, mercredi soir 24 août. Arrêtés à la fin de 1992 en Uruguay, ils sont accusés par la justice espagnole d'avoir participé à plusieurs attentats et

Le même jour, de violents incidents, qui ont fait une vingtaine de blessés, dont certains par balles, avaient opposé, mercredi 24 soût à Montevideo, la police à quelque 4 000 manifestants hostiles à l'extradition. Les heurts se sont produits lorsque la police montée a chargé les manifestants qui s'étaient rassemblés devant l'hôpital Filtro, où les trois Espagnois observaient une grève la faim depuis deux semaines. La confédération syndicale uruguayenne PIT-CNT avait appelé à une grève de solidarité, qui a été suivie dans l'enseignement, les transports et les banques. - (Reu-

#### NATIONS UNIES

Cinq nouveaux membres non permanents au Conseil de sécurité

L'Allemagne, l'Italie, l'Indonésie, le Honduras et le Botswana devraient entrer le 1" janvier 1995 au Conseil de sécurité de l'ONU en remplacement de clinq membres non permanents, a-t-on appris, mercredi 24 août, de source diplomatique à New-York. Les cinq membres non permanents sortants, après une période de deux ans, seront l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Brésil et Dilbouti.

le Brésil et Dilbouti.

Ces changements devraient être entérinés par l'Assemblée générale de l'ONU dans le courant de l'automne prochain. Les groupes régionaux ont déjà approuvé les candidatures des remplaçants. Le Conseil de sécurité compte actuellement 15 membres : cinq permanents syant un droit de veto (Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie) et dix non permanents siégeant pendant un maximum de deux ans. – (AFP)

UP VI io Wa

(Publicité)

• Le Monde • Vendredi 26 août 1994 5

Le retour de Rousian Khashork L'ancien rebelle de la Maison III

MOSCOC;

And many of the control of the contr

and Combine Manufactured to the condition of the conditio

i in ten **pin patri**stiq w

The second of th

Condina Condina Condina Condina Condina

Que ceux qui comme le Pentax Zoom 90-WR peuvent rester immergés 20 minutes et sortir intacts lèvent la main.\*

CET ÉTÉ, LE PLUS FRAGILE C'EST

## RWANDA

### Un million de morts?

∡Je ne pense pas que le chiffre de 1 million de morts soit exagéré », a déclaré, mercredi 24 août, Charles Petrie, vice-coordinateur du Bureau d'urgence des Nations unies au Rwanda, à propos du nombre total des victimes de la guerre civile et de ses suites, depuis le 6 avril, date de l'assassinat du président Juvenal Habyarimana. Un autre responsable d'une agence des Nations unies au Rwanda, qui souhaite garder l'anonymat, a pour sa part estimé ce bilan à environ 1.5 million de morts. Les estimations précédentes, notamment celles du Comité international de la Croix-Rouge, faisaient état de quelque 500 000 morts (*le Monde* du

Ces nouvelles évaluations sont fondées sur des recense ments effectués avant les tueries, qui estimaient la population rwandaise à 7 millions d'habitants, mais qui étaient, selon de nombreux experts, nettement en dessous de la réalité. Ainsi, selon le Programme alimentaire mondial, le nombre d'habitants était de

13 juillet 1994).

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a, d'autre part, décidé de suspendre provisoirement le rapatriement des réfugiés rwandais actuellement au Zaïre. Cette décision a été prise après l'agression subie mercredi par un groupe de réfugiés, candidats au retour, par plusieurs de leurs compatriotes opposés à cette démarche.

Le procureur du Tribunal international sur les crimes de guerre dans l'ex-Yougoslavie, e juge sud-africain Richard Goldstone, s'est dit « personnellement favorable à une extension de la juridiction de ce tribunal au Rwanda ». (Reuter, AFP.)

#### **PUBLICATIONS JUDICIAIRES**

Cabinet de Mª Avakian, avocat à Paris (16°), 41, avenue Foch. Tél. 45-53-00-27. Par jugement en date du 28 juin 1994, le tribunal (92), chambre du conseil, a léclaré l'absence de M. Megrdit chian Meguerditch, né le 31 août 1923 à Beyrouth (Liban), qui a disparu depuis l'année 1942 et n'a plus reparu depuis, et résidant en dernier lieu 2, rue Antoine-Courbarien, Issy-les-Moulineaux (92).

# EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Par arrêt en date du 7 mars 1991, devenu définitif, la 9 chambre de la cour d'appel de Versailles a condamné:

M. SAYEGH John, gérant de société, demeurant à Garches, 30, avenue Henri-Bergson (Hauts-de-Scine).

Aux peines de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 90 000 F d'amende pour avoir, à Garches et sur le territoire national, trompé un contractant sur les qualités substantelles de la marchandise, savoir: entelles de la marchandise particular.

tielles de la marchandise, savoir : en vendant une toile sans signature apparente comme étant une peinture authentique de Gustave LOISEAU en y apposant frauduleusement le nom de ce re, a ordonné la publication de l'arrêt

dans le Monde et le Figuro.
Pour expédition certifiée conforme
LE GREFFIER EN CHEF

# EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Par arrêt en date du 19 novembre 1992, devenu définitif, la cour d'appei de Versailles a condamné:

M. CAMPION Patrick, ancien vico-président exécutif de l'association Comité de l'Excellence européenne, demeurant à Rueil-Malmaison, 17, boulevard Richelieu (Hauts-de-Seine).

A la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze avec sursis pour fraude en vue de se soumettre à l'établissement ou au paiement de l'impôt, commis courant 1985 et 1986 à Saint-Cloud.

— a ordonné la publication par

- a ordonné la publication par extrait du présent arrêt dans le Journal officiel de la République française, le Figaro et le Monde

rigaro et le Monde

- a ordonné l'affichage, par extraits, du présent arrêt pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune dans laquelle Patrick CAMPION est domicilié.

Pour expédition certifiée conforme LE GREFFIER EN CHEF

#### **ALGÉRIE**

# Nouvelles menaces contre les journalistes

La présidence algérienne a la revue Horoscope, Brahim moncé, mercredi 24 août dans Taouchichet. annoncé, mercredi 24 août dans entre le pouvoir et l'opposition, ouvert dimanche dernier, reprendrait le 5 septembre prochain. Il y poursuivre le dialogue », indique le communiqué, au terme d'une nouvelle réunion entre les deux parties. Sur les huit formations politiques invitées à cette quarième phase du dialogue, cinq seulement ont accepté de faire le déplacement (le Monde du

D'autre part, l'Armée islamique du salut (AIS), branche armée du Front islamique du salut (FIS dis-sous), a annoncé mercredi dans sa publication El Fath el Moubine, avoir établi une liste de journalistes « complices du pouvoir » qui seront exécutés. L'AIS, qui ne cite aucun nom, affirme avoir établi cette liste après l'interrogatoire qu'elle a fait subir an directeur de

L'AIS avait enlevé M. Taouchichet le 15 août dernier et l'avait relâché après plus de vingt-quatre heures de détention. Elle lui avait remis un message contenant un « dernier avertissement » aux journalistes. Dix-sept journalistes ont été assassinés en Algérie depuis le début de la violence

L'AIS a par ailleurs décliné sa responsabilité dans la destruction des établissements scolaires et appelé à l'arrêt de ces actes. El Fath el Moubine impute ces attentats à « des éléments du pouvoir infiltrés » dans les rangs des groupes armés. Au moins une trentaine d'écoles ont été détruites au cours des derniers jours, après les menaces du Groupe islamique armé (GIA), le plus radical des groupes armés islamistes, de saborder la prochaine rentrée sco-

# Un dirigeant soudanais affirme avoir servi d'intermédiaire entre Paris et le FIS

Hassan el Tourabi, le « guide » islamiste du régime soudanais, a affirmé avoir servi d'intermédiaire pour des contacts entre le gouvernement français et le Front islamique du salut. Des contacts « sérieux » ont eu lieu « deux ou trois fois » entre des représentants du FIS et les autorités françaises, a-t-il assuré dans une interview, mercredi soir, sur France 2, précisant qu'il avait joué le rôle

M. Gallo félicite M. Pasqua. – Max Gallo, vice-président du Mouvement des citoyens, que préside Jean-Pierre Chevènement, et ancien porte-parole du gouvernement de Pierre Mauroy, félicite Charles Pasqua, ministre de l'intérieur, pour sa politique à l'égard de l'intégrisme islamique, dans un article publié

ministre des affaires étrangères, Alain Juppé, a affirmé qu'il n'v avait « aucune démarche de ce type, du point de vue des responsables de la politique extérieure de la France. » – (AFP.)

à le faire. Le dirigeant islamiste a

ces contacts. Interrogé sur la

même chaîne de télévision, le

par l'Evénement du jeudi (daté 25-31 août). « Le danger qui nous guette, écrit-il, c'est l'intégrisme. a fin de nos valeurs républicaines. (...) M. Pasqua a sans doute des arrière-pensées et des ambitions. (...). Mais, et c'est une qualité rare, il est républicain et le dit. C'est déjà ça, et c'est beaucoup par les temps qui courent. »

semaine, arrêté plusieurs diri-

geants de l'opposition et menacé les grévistes de licenciement. Il a

également appelé les ouvriers du pétrole en retraite à se présenter au

travail, appel interprété par les

syndicats comme une nouvelle

La tension politique, toujours très vive, s'est manifestée, mardi.

dans le centre de Lagos, lorsque des inconnus ont lancé des pierres

sur le ministre des travaux publics

et de l'urbanisme, Alhajc Lateef

ntative de briser la grève.

#### NIGÉRIA

# Le gouvernement ne parvient pas à enrayer la grève dans le secteur petrolier

En dépit des efforts du gouvernement pour rétablir l'acheminement du carburant, la plupart des stations d'essence de Lagos, la capitale économique nigériane, étaient toujours vides, mercredi 25 août, et d'impressionnantes files d'attente s'allongeaient devant les rares stations approvi-

rités militaires avaient dissous la direction des trois syndicats organisant la grève, qui touche surtout le secteur pétrolier et qui est entrée, lundi, dans sa huitième SIERRA-LÉONE : cinquante

La semaine dernière, les auto-

morts dans de nouveaux combats entre l'armée et la rébellion. - Selon des responsables militaires, cinquante personnes, « en majorité des rebelles » appartenant au Front révolutionnaire uni (RUF), ont été tuées, mercredi 24 août, dans la région de Kenema (240 kilomètres à l'est de Freetown) au cours de combats contre l'armée régulière. Des civils figureraient parmi les victimes. Ces affrontements témoignent de la volonté de la rébellion de s'emparer de Kenema.-(AFP.)

Jakande, qui assistait à un enterre-ment. – (AFP.) MAROC: informations télévisées en berbère. -La télévision nationale marocaine a diffusé. mercredi 24 août, pour la pre-mière fois, des bulletins d'informations en berbère. Trois présentateurs se sont relayés pour lire les nouvelles en tamazight (Moyen Atlas), en Tachelhit (Haut Atlas) et en Tarifit (Nord du pays). Le roi Hassan II avait récemment affirmé qu'il fallait promouvoir les « dialectes » berbères et annoncé qu'ils seraient prochainement enseignés dans les écoles primaires (le Monde du 25 août). – (AFP.)

# Le Monde L'ÉCONOMIE

TOUTE L'INFORMATION ÉCONOMIQUE:

CONJONCTURE GÉNÉRALE DES PAYS ET DES RÉGIONS, VIE DES ENTREPRISES, ANALYSE DES SECTEURS D'ACTIVITÉ

Chaque lundi dans le Monde daté mardi

#### PROCHE-ORIENT

#### La mise en œuvre du plan de paix entre Israël et l'OLP

# « Lancement » de l'extension des pouvoirs palestiniens à l'ensemble de la Cisjordanie

Franchissant un nouveau pas sur la voie de l'application de la Déclaration de principes du 13 septembre 1993, Israël et l'OLP ont paraphé, mercredi 24 août, au Caire, un accord sur le transfert de pouvoies civils aux Palestiniens en

« C'est le début du véritable lancement de la mise en œuvre des accords de paix en Cisjordanie qui consolide l'entité palesti nienne entre Gaza et Jéricho (déjà autonomes], d'une part, et en Cis-jordanie, de l'autre », a déclaré le principal négociateur palestinien Nabil Chaath, pour qui l'accord « brise l'illusion » de nombreux Israéliens selon laquelle il était possible de séparer Gaza de la

Le document, qui doit encore être soumis pour approbation, samedi, à l'Autorité palestinienne et dimanche au gouvernement istaclien, avant sa signature – en principe lundi 29 août selon M. Chaath – concerne sept domaines: l'éducation et la culture, la santé, les impôts, les affaires sociales, le tourisme, la jeunesse et les sports, ainsi que la coopération internationale. Selon la Déclaration de Washington le transfert des pouvoirs devait se faire dans un premier temps uniquement dans les cinq premiers domaines, mais le texte prévoyait une négociation sur le transfert d'autorité dans d'autres domaines. L'accord n'inclut aucune question

Dès mercredi, lors d'une petite cérémonie à Ramallah, l'éducation a commencé à être transférée

Le procureur général argentin

ayant jugé « insuffisantes » les

preuves de la culpabilité de diplo-

mates iraniens dans l'attentat

commis le 18 juillet contre le siège

d'organisations juives à Buenos-Aires (le Monde du 20 juillet), Téhéran a exigé, mercredi 24 août,

des excuses » du secrétaire

d'Etat américain, Warren Christo-

« Bien avant les autres, les

Etats-Unis et leur secrétaire

d'Etat doivent présenter des

excuses à l'Iran pour avoir quali-fié la nation iranienne de hors-la-

loi », a commenté Radio Téhéran.

Le procureur général argentin.

Angel Aguero Iturbe, avait

annoncé la veille que l'enquête

mettant en cause sept diplomates

iraniens ne serait pas transmise à

la Cour suprême, « faute de

preuves en nombre suffisant ».

L'attentat avait fait 95 morts. La

Cour suprême demeure cependant

Rolf Ekeus, chef de la commis-

sion spéciale de l'ONU chargée

du désarmement irakien (UNS-

COM), a qualifié, mercredi 24

août, de « satisfaisants » les pré-

paratifs de mise en place d'un

contrôle à long terme de l'arme-

ment de l'Irak, même si des « cla-

rifications » doivent encore être

obtennes sur les programmes mili-

taires passés du gouvernement de

Téhéran demande l'extradition

d'un transen accusé de meurtres.

Le gouvernement a demandé à

l'Irak l'extradition d'un Iranien

recherché pour avoir assassiné trois

pasteurs protestants, a rapporté mercredi 24 août l'agence officielle

iranienne IRNA. Selon Téhéran, Majid Esfandiari est membre de

l'organisation des Moudjahidines

du peuple, principal monvement

iranien d'opposition armée, basé en

Irak. Les Moudiahidines avaient

démenti tout lien avec ces assassi-

nats qu'ils ont imputés au régime

iranien. – (AFP.)

pher, pour l'avoir mis en cause.

IRAN

Téhéran demande des « excuses »

à Washington

Un expert de l'ONU juge « satisfaisants » les préparatifs

du contrôle de l'armement à long terme

aux Palestiniens. Le processus devrait s'achever le 29 août pour que la restrée scolaire puisse se faire le I septembre. Il y a 1357 écoles en Cisjordanie, fréquentées par 355 000 élèves, de la maternelle à la terminale. Les écoles publiques, qui dépendaient directement de l'administration israélienne, représentent les deux tiers des établissements.

L'accord sur le transfert des pouvoirs civils donners une assise plus concrète et plus étendue à l'Autorité palestinienne, à la condition toutefois que les difficultés financières auxquelles elle fait face d'ores et déià à Gaza et à Jéricho soient au moins partielle-

#### La suite

du processus Une réunion des pays donateurs devrait en principe avoir lieu le 9 septembre à Paris. Israël et l'OLP se sont mis d'accord ha semaine dernière pour leur demander de débloquer immédia-tement 30 millions de dollars ponctionnés sur l'aide de 720 millions promise pour cette année. Israël et les Palestiniens ayant prévu un budget de 54 millions pour une durée de six mois, l'Autorité palestinienne espère pouvoir rassembler les 14 autres millions par la collecte d'impôts auprès de la population.

Le transfert effectif des pouvoirs civils aux Palestiniens aura lien en septembre, vraisemblablement après la réunion des pays donateurs. M. Chaath a souhaité que les négociations sur la suite

chargée de l'enquête, qui n'a tou-

jours pas abouti, sur l'attentat qui

a détruit l'ambassade d'Israël à

Buenos-Aires, le 17 mars 1992, et

coûté la vie à une trentaine de per-

Demeurant sourd aux protestations iraniennes, le président amé-ricain Bill Clinton a demandé une

véritable nature des intentions de

l'Iran et de nous aider à

convaincre Téhéran que nous ne

tolérerons pas une attitude cri-

minelle ». Dans un message au

congrès international de l'organi-

sation juive B'nai B'rith, M. Clin-

ton a ajouté: « Notre politique est claire: affaiblir et isoler ceux qui

rejettent un avenir plus pacifique pour les habitants de cette région

troublée. Les deux principaux obstacles à un tel avenir sont

l'Iran et l'Irak, et les groupes

extrémistes qu'ils continuent de soutenir. » – (AFP, Reuter.)

Des diplomates en poste à

l'ONU ont indiqué que dans son

rapport mensuel au Conseil de

sécurité. M. Ekeus a précisé que le

mécanisme de surveillance dévrait

être prêt comme prévu en sep-

tembre. Mais les membres du Conseil ne sont pas d'accord sur la durée de la période probatoire

nécessaire une fois ce mécanisme

Le représentant britannique à l'ONU, David Hannay, a estimé que la coopération de Bagdad était

« un facteur crucial » pour déter-

miner la durée de l'examen proba-

toire. Dans le passé, des sources occidentales - françaises, entre

autres - avaient évoqué la possibilité d'une période probatoire de six mois. Des diplomates améri-

cains ont parlé d'une période pou-

vant durer jusqu'à douze mois. Le

renouvellement des sanctions

contre l'Irak sera une nouvelle

fois examiné par le Conseil de

sécurité vers la mi-septembre. -

mis en place.

des Etats-Unis « de rece

du processus commencent des la mi-septembre. L'accord sur le transfert des pouvoirs ne marque pas en effet la fin du processus

Des négociations doivent s'engager à présent pour l'organi-sation d'élections en vue de la formation d'un Conseil de l'autonomie. Ces pourparlers devront ment des forces israéliennes en Cisjordanie, de manière qu'elles soient postées à l'extérieur des villes le jour du scrutin. La Déclaration de Washington prévoyant que les habitants de Jérusalem a auront le droit de (participer) au processus électoral », les pourpar-lers devront encore préciser les modalités de cette participation et décider si les habitants de la Ville

sainte pourront à la fois être élec-teurs et éligibles.

La Déclaration de principes, prévoit par ailleurs, après la mise en place du Conseil de l'autonomie, la dissolution de l'adminis tration civile israélienne et le « retrait » du gouvernement militaire. « Dès que possible et au plus tard au début de la troisième année de la période intérimaire » (de cinq ans), devraient commendéfinitif des territoires et les questions en suspens, notamment Jérnsalem et les réfugiés. Le calendrier défini par la Déclaration de Washington ayant été entièrement bousculé, aucun délai ne peut plus désormais être fixé pour ces différentes étapes. Les élections devraient en principe avoir lieu à

Des Irakiens demandent l'asile politique en Israël. - Vingt-trois Irakiens entrés clandestinement en Israël ont écrit, mercredi 24 août, à la Cour suprême pour demander l'asile politique, a-t-on appris auprès de leur avocat. Ces 23 frakiens, qui disent avoir fui le régime de Saddam Hussein, ont été arrêtés par les autorités israéliennes au cours des deux dernières années pour avoir illégalement franchi la frontière jordanienne. Plusieurs Irakiens qui avaient demandé l'asile politique à Israël ces dernières années ont été expuisés. - (Reuter.) Protestation contre la fermeture

d'un journal palestinien. - Dans un message adressé, mercredi 24 août, au premier ministre israélien, l'organisation Reporters sans frontières (RSF) proteste contre la « suspension » par Israel du quotidien palestinien El Bayane, auquel a été retirée, le 14 août, l'autorisation de paraître. La raison invoquée officiellement étant que El Bayane est « l'organe officieux du mouvement terroriste Hamas »; RSF cappelle à Itzhak Rabin que son pays e est signatoire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l'article 19 garantit la liberté d'expression ».

ETATS-UNIS: Asile politique pour un ancien diplomate saoudien. - Les Etats-Unis ont accordé, mercredi 24 août, l'asile politique à un ancien diplomate saoudien qui a fait défection, a affirmé son avocal. Mohamad El Khilewi, ancien membre de la délégation d'Arabic saoudite à l'ONU, a notamment dénoncé les violations des droits de l'homme et la corruption dans son

### ISRAEL

### Cachez ce coude...

Si une femme se retrousse les manches au-dessus des coudes en public, son mari est en droit d'obtenir le divorce. estime un rabbin de Tel-Aviv. cité, mercredi 24 août, par le quotidien Maariv.

Pour préserver la pudeur, eles manches doivent atteindre les coudes et en recouvrir la totalité », déclare le rabbin Moshe Bitan, Et d'ajouter que, même au plus fort de la canicule estivale, « si una femma se dénuda les bras dans la rue, son mari est en

droit de divorcer ». - (Reuter.) عطو برازي ا

A Committee of the Comm

· · · /=

5 3,8 18 29

pays, qui est un allié très proche des Etats-Unis. - (AFP.)

# social-gaullisme de Jacques Chirac

11 <u>2</u>-24 7 3

· ... 🛩 - 🏝

legyd, efficiation is a chose o m res le chart de la filmiere libert et s regulatur per benedie gene M je riere periodike al pierries, in de er bereite fie a meser de die b er et det e derite

the County pulsals addition gere d'un mail de felier après tion an problème de la ter Above before parties I seem Constitution of the second <del>, i po</del>re u<del>zara</del> i.e.

ELECTION PREMIDENTHAL THE REAL PROPERTY AND THE PARTY.



Le flot de contributions » préparatoires au congrès du parti socialiste, selon l'expression du porte-parole du parti, Jean Glavany, peut donner deux senti-ments opposés. Celui d'une belle pagaille confirmant un « sauve qui peut » général ou tout au contraire l'impression, que malgré tous les coups pris sur la tête, ce parti parvient à préserver une capacité enviable de réflexions.

Tontes ces contributions générales et thématiques ne mériteront sans doute pas attention et toute la question est de savoir maintenant si cette procédure certes tradition-nelle de préparation de congrés va favoriser vécitablement le débat ou une fois encore ne se trans-former qu'en un jeu subtil de posi-itomements internes qui finit par échapper complètement à l'enten-dement de militants lassés. Cela sera d'autant moins facile à suivre que les courants traditionnels sont rassablement chahutés, à l'exceppassanteneau courant de Lament l'abius, qui a choisi de se taire - ce qui n'est pas forcément signe de sérénité.

: :: [5]

1112

. : • \*

• • •

20 10 2 22

-, 2

Con 124 275 2772

್ ಕ್ಷಾ

D'ores et déjà, on peut cependant prévoir que l'essentiel du débat à veniuva se foculiser autour de quaten tentes: Echri intitulé tout

Le « social-gaullisme »

de Jacques Chirac

ec l'esport de son dis-

Dans le droit fil des réflexions

contenues dans son livre Une nou-

velle France, et renouant par delà

cours de 1976 sur le « travaillisme

à la française ». M. Chirac se

défend de critiquer le gouverne-

ment, mais il omet d'évaluer

l'action conduite depuis dix-sept

mois sous la direction de M. Bal-

ladur lorsqu'il dresse le tableau

d'une France « affaiblie et incer-

taine », qui a besoin que « l'Etat incarne à nouveau l'autorité»,

que le « pouvoir politique », aujourd'hui « affaibli », soit « res-

tauré > et que la « cohésion

sociale » soit « renforcée ».

Quand il ajoute qu'« une politique

juste et généreuse devra y pour-

voir », il ne dit pas si c'est déjà le

Le diagnostic sévère

de Valéry Giscard d'Estaing

M. Chirac n'est pas le seul à

nourir un projet social. Valéry Giscard d'Estaing, qui avait annoncé avant l'été un plan de

lutte contre le chômage et pour le

retour au plein emploi, se prépare

à le faire comaître. Jeudi, sur

Enrope 1, le président de l'UDF a

émis, lui aussi, un diagnostic

sévère en expliquant que « la

France est dans une situation dif-

ficile » en raison du chômage, qui

demeure « le plus grand pro-

blème». «La France va mieux

qu'il y a six mois, parce que son

économie est en légère reprise », a

admis l'ancien chef de l'Etat, mais

si « la reprise est incontestable »,

2-t-il ajouté, elle n'est « pas géné-

La contestation de sa politique

sur le terrain social ne prend pas le

premier ministre au dépourvu. Les

orientations budeétaires connues

la semaine dernière doivent

démontrer la préoccupation du gouvernement, qui préfère renon-

cer aux allègements d'impôts afin

simplement « Être socialiste », qui comme prévu, n'est signé que par le nouveau premier secrétaire fienri Emmanuelli, mais qui devrait facilement avoir l'aval des fabiusiens, des amis de Jean Poperen qui pour une fois n'ont rien écrit, des membres de la Gauche socialiste de Jean-Luc Mélenchon et de Julien Dray et des mitterrandistes historiques, Louis Mermaz et Roland Dumas, qui, dans leur contribution « Unité dans la

Le débat des 35 heures ressurgit

ieur volonté de synthèse.

La contribution d'Henri Emmanuelli est sans surprise. Toutes les lignes de force du discours du nouveau patron du parti s'y retrouvent. Il rappelle que les socialistes ont « un devoir d'opposition sans concession » et « un devoir de critique radicale ».
« Notre volonté de transformation sociale, va-t-il même jusqu'à dire, n'implique pas que nous soyons dans l'obligation, comme on voudrait nous le faire croire, de pro-duire un système alternatif clé en mains. » Sur le fonctionnement du parti, M. Emmanuelli semble même revenir sur sa critique des courants et son désir de les enterrer, en soulignant que « les dérives de comportement » de ces courants ne sauraient fournir « la principale explication de notre perte d'influence ». Enfin, comme dans tous les autres textes. l'emploi vient naturellement comme la première des priorités et tout naturellement aussi, M. Emmanuelli réenfourche son cheval de bataille sur les 35 heures, en rappelant qu'une telle mesure sans perte de salaire « n'est ni irréaliste, ni hypocrite ».

Le deuxième texte important est le premier résultat de l'appel lancé le 31 juillet en faveur « d'un projet de gauche pour la France » regroupant plusieurs rocardina et jospinistes autour d'un Pierre Mauroy rajeuni et d'une Martine Aubry, décidée. Un texte audacieux qui amende sérieusement la « culture d'opposition » principe

de financer le traitement social du

chômage et les incitations à la

prévu de consacrer ses interven-

tions devant les groupes parle-

prochain, à l'exclusion et au chô-

mage. Il ne sera pas dit que le sou-

venir de la période de croissance

et des « années Pompidou » aura

occulté, chez lui, la « vocation

Vº République est aussi, en elle-

même, l'un des points d'applica-tion de la rivalité entre M. Chirac

et M. Balladur. Au moment où le

secrétaire général du RPR, Alain

Juppé, officialise le « choix » que

sa formation devra faire entre les

deux hommes, le maire de Paris se

réclame de la «volonté» et du «refus de la fatalité» incamés

par le chef de la France libre, il v a

cinquante ans, tandis que le pre-

mier ministre se prévant, lui, de sa

recherche de « l'unité» et de son

refus des « divisions intestines ».

De Gaulle préside ainsi, un

demi-siècle après la Libération et

près d'un quart de siècle après sa

mort, aux prodromes de la cam-

pagne présidentielle à venir. A

côté des différents hommages

organisés cette semaine, celui-ci a

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE:

M. Poniatowski (PR) redoute une

Poniatowski, porte-parole du Parti républicain, déclare, dans un entre-

tien publié par le Parisien du jeudi

25 août, qu'il redonte « une rentrée

politique troublée » en raison de l'échéance de l'élection présiden-

tielle. « Il y aura en permanence

cene épée de Damoclès de la pré-

sidentielle au-dessus de nous

explique-t-il. Il serait préférable que l'on n'aborde ce débat qu'en

janvier, mais nous n'y couperons

pas. Derrière chaque décision, chaque prise de position, il y aura cette échéance.

PATRICK JARREAU

le mérite d'être inattendu

La référence au fondateur de la

sociale » du gaullisme.

nuelli, qui est moins brutal sur la revendication particulière des 35 heures et qui dresse un constat sans concession sur les vices de fonctionnement du parti.

« Nous ne croyons pas, rappelle ce texte, que le parti socialiste puisse se refaire une santé dans l'opposition, pendant que la société continue de se désagréger, en espérant profiter du malheur social. [...] Le parti socialiste doit maintenant adopter une stratégie offensive, à gauche, refusant aussi bien la tentation du consensus et de l'alliance avec un centre introuvable que le repli sur soi et le confort d'une éternelle opposition. » Enfin la « dérive des cou-

rants > est clairement condan Ce constat désabusé se retrouve d'ailleurs dans nombre de contributions. Dans un texte baptisé « état d'urgence », Ségolène Royal et ses amis « transcou-tants » réclament également avec force « une remise en mouvement de toute la gauche. » « Si ce congrès, dénoucent-ils par avance, n'est que l'occasion d'un nouveau marchandage entre les principaux courants du parti, alors une chance décisive aura été perdue à quelques mois de l'échéance présidentielle. » Beau-coup semblent bien conscients de cet enjeu, de cette dernière chance de sursaut. Nul ne songera, par correction ou souci du ridicule, à remettre en cause la position d'Henri Emmanuelli à la tête du parti. Mais son désir d'arriver an terme du congrès avec une majo-rité et une minorité, par-delà les clivages traditionnels des cou-rants, soulève bien des difficultés.

Enfin, jusqu'à la dernière minute, Lionel Jospin, qui se retrouve avec un courant complètement démantelé, a gardé le secret sur la contribution personnelle – ce sera la quatrième à être regardée avec attention – qu'il tendait fournir jeudi après-midi. Un texte annoncé extrêmement musclé qui pourrait compliquer la tâche de son ex-ami Henri Emma-

**DANIEL CARTON** 

#### Le communiqué du conseil des ministres

Le conseil des ministres s'est réuni, mercredi 24 août, au palais de l'Elysée, sous la présidence de François Mitterrand. A l'issue de création d'emplois. M. Balladur a la réunion, le service de presse du premier ministre a diffusé un communiqué dont voici les princi-

> • LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC

DE STUPEFIANTS Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a présenté au conseil des ministres un projet de loi relatif an blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et tendant à améliorer la lutte contre le trafic de stupéfiants (le Monde du 25 août).

 LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

INTERNATIONALE Le ministre des affaires étrangères a présenté un projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative an blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le

 LA SITUATION **AU RWANDA** 

8 novembre 1990.

Le ministre des affaires étrangères a rendu compte de l'opération «Turquoise» et de la situation actuelle au Rwanda. Il a dressé un bilan positif de l'opération « Turquoise » décidée par le président de la République et le gouvernement. Le ministre des affaires étrangères a indiqué que le retrait des forces françaises du Rwanda le 21 août, en application de la résolution 929 du Conseil de sécurité, s'est déroulé dans de bonnes conditions. La France a ainsi respecté de façon exemplaire Conseil de sécurité et les engagements qu'avait pris le premier ministre devant la représentation

 LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS PENDANT LA PÉRIODE DES VACANCES

Le ministre de l'économie a présenté une communication sur la protection des consommateurs l'abbé Houchet, aumônier de la pendant la période des vacances.

HISTOIRE

Le cinquantenaire de la libération de Paris

# M. Balladur appelle les Français à se garder des « divisions intestines »

La célébration du cinquantenaire de la libération de Paris a continué, mercredi 24 août, avec l'inauguration du Mémorial du maréchal Leclarc de Hauteckocque et de la libération de Paris. Edouard Balladur et Jacques Chirac ont prononcé chacun une allocution au cours de cette cérémonie sur la daile de la gare Montparnasse. Le premier ministre a appelé les Français à se garder des « divisions intes-

Le 24 août 1944 au soir, trois chars et quelques dizaines d'hommes qui composaient le détachement du capitaine Ray-mond Dronne arrivaient à l'Hôtel de Ville de Paris. Cinquante ans plus tard, jour pour jour, Edouard Balladur, Jacques Chirac, Philippe Séguin, président de l'Assemblée nationale, ainsi que Pierre Messmer, ancien premier ministre et président de l'Institut Charles-de-Gaulle, étaient présents pour célé-brer ces événements sur la dalle Montparnasse, l'un des sites de la capitale les plus récemment inau-

Plus de deux mille personnes étaient réunies sur cette immense esplanade, encadrée de bâtiments modernes et tout juste décorée d'une végétation encore jeune et France libre, a rendu hommage au

de jets d'eau. Les compagnons de la Libération, les anciens combattants et leurs familles étaient plus on moins bien installés derrière les cordons de sécurité qui entouraient la tribune officielle.

Bronzés et vêtus de bleu, le maire de Paris et le premier ministre out, durant une dizaine de minutes, chacun à sa façon, rendu hommage à l'entrée de la 2º DB dans la capitale. Volontiers lyrique, M. Chirac a évoqué les débuts de « l'aventure Leclerc » en août 1941 dans l'oasis de Koufra (Libye), « tout ce désert balayé par les tornades de vent et les orages de suie que l'on voit venir au bout de l'horizon». Après avoir retracé l'histoire de la 2º DB, « chevauchée superbe qui dans une charge fulgurante, va dévaler vers le Sud, puis obliquer vers l'Est, jusqu'à Paris où elle entre la première », M. Chirac a conclu avec une phrase de de Gaulle (qu'il a citée neuf fois au total) : « Enfants de France, rêvez d'être un jour des Leclerc! »

#### « Passionnant travall d'unification >

l'idèle au thème de l'« unité », déjà développé en Provence, M. Balladur, qui s'est référé seulement deux fois au chef de la

« passionnant travail d'unification » mené par Leclerc. Après avoir évoqué les différentes forces qui ont permis la libération de Paris, le premier ministre a ajouté : « De cette histoire encore proche, de cette union, sachons tirer des leçons / » Et de préciser, en utilisant cette citation de Lecterc: « Je vous demande de réfléchir à l'importance de cette réunion. Notre pays ne peut plus se payer le luxe de divisions intestines : l'union est plus nécessaire que jamais pour rendre à la

France sa grandeur nationale. • Le premier ministre et le maire la maréchale Leclerc de Hauteclocque pour dévoiler les plaques des allées de la 2º division blindée. du chef d'escadron de Guillebon et du capitaine Dronne. Ils se sont ensuite dirigés vers le Musée du Mémorial où sout réunies les collections de la Fondation du maréchal Leclerc, qui a légué son fonds historique à la Ville de Paris. Livres, journaux, photographies, affiches et tracts rassemblés par les anciens de la 2 DB, auxquels ont été ajoutés des interviews et des témoignages des compagnons de Leclerc et de personnes ayant participé à la libération de Paris, constituent l'essentiel de ce

FRANÇOISE CHIROT

# Cérémonie commémorative à Notre-Dame de Paris

Edouard Balladur, premier ministre, Jacques Chirac, maire de Paris, Pierre Chassigneux, représen-tant le président de la République, ainsi que de nombreux membres du gouvernement, des deux assem- sident de la conférence des évêques allemands. Il y a blées, des anciens de la 2º DB, des organisations de résistants et plusieurs personnalités religieuses ont fion de Paris avait eu lieu, également à Notre-Dame, participé, jeudi 25 août, à Notre-Dame, à une cérémonie pour le 50 anniversaire de la libération de Paris, copat et les résistants.

cinquante ans, une cérémonie pour célébrer la libéra-

# Le jour où le cardinal Suhard fut éconduit par le général de Gaulle

Le 26 août 1944, le chef de cabinet d'Alexandre Parodi, représentant du général de Gaulle à Paris, se présente devant l'archevêché de Paris, rue Barbet-de-Jouy, dans le septième arrondissement, et annonce à l'archevêque, le cardinal Emmanuel Subard, qu'il s « une pénible mission à accomplir ». « Le gouvernement

désire que vous ne paraissiez pas à Notre-Dame », dit-il. Une cérémonie religieuse, précédée d'un Te Deum, est prévue à la cethédrale pour l'aprèsmidi même, à 16 h 30. Au préfet de Paris, le Père Bruckberger, dominicain, aumônier des FFI, avait dit : « Il est impensable que le cardinal accueille le général

Pour éviter l'affront, il avait suggéré, sans être suivi, que la céré-monie ait lieu à l'église Notre-Dame-des Victoires (1). « De quel droit le gouvernement m'interdit-il l'accès de ma cathédrale ?, réplique l'arche-

de Gaulle, car II a présidé les

obsèques de Philippe Henriot. »

vêgue de Paris à l'émissaire. - Le gouvernement ne peut pas répondre de votre sécurité. Paris se libère dans l'insurrection... Il y a des coups de feu partout

– Je suis seul juge de ma propre sécurité. Je ne puis accepter cette raison. J'ai bien l'intention de présider les prières pour la libération de Paris. Mais qui donc vous a donné cette mission ?

- Le gouvernement de la République. - Le général de Gaulle ? Le général a approuvé la

décision du gouvernement pro-- Cela m'est extrêmement pénible... infiniment doulou-reux. Si c'est la volonté du géné-

ral de Gaulle, je suis obligé de

m'incliner... Je ne puis le faire

sans protester (2) ». La voiture d'un commissaire de police restera devant la porte de l'archeveché, obstruant le passage de la voiture du cardinal. L'abbé Rodhain, aumônier des camps de prisonniers, et

division Leclerco, arrivent en jeep à l'archevâché. Ils proposent bien au cardinal de l'emmener en franchissant les barrages, mais l'archevêque

#### « Un traitement policier »

Dès 16 heures, écrivent alors

les archives du chapitre de Notre-Dame, M. le général de Gaulle se présenta à Notre-Dame et, avec la foule qui chantait le Magnificat, pria sans paraître autrement ému des tirs de mitraillettes qu'il venait d'essuyer au moment où il descendait de voiture. Cependant que le chef de la Résistance se retire, M. l'archiprêtre Brot s'approche et au nom de Son Eminence, Mgr le cardinal Suhard, proteste contre le traitement « policier » qui a maintenu l'archevêque de Paris loin de son église cathédrale. M. le général de Gaulle demande alors à M. l'archiprêtre Brot d'exprimer à l'archevêgue de Paris les regrets que provoque cet incident (2) » Le cardinal Suhard notera dans ses carnets : « Cette journée fut une des plus pénibles de ma vie. »

Cet épisode est l'un des plus spectaculaires de ceux qui, à la fin de la querre, ont opposé les résistants à une partie de l'épiscopat pétainiste, voire, pour certains, franchement collaborationnistes. Maloré d'authentiques figures « résistantes » - celles de Mgr Théas à Montauban, qui fut déporté, ou de Mgr Saliège à Toulouse -, l'image de l'épiscopat restera longtemps éclaboussée par son attitude sous le régime de Vichy

Au cardinal Suhard, les résistants, notamment Georges Bidault, grande figure de la démocratie chrétienne, tenaient rigueur d'avoir recu le maréchal Pétain à Notre-Dame, le 26 avril 1944, soit quatre mois avant la libération de la capitale, pour une cérémonie d'obsèques de victimes civiles des bombardements alliés. Le 1º juillet suivant. l'archevêque de Paris est

présent aux obsèques de Philippe Henriot, secrétaire d'Etat à l'information de Vichy, exécuté par des résistants, célébrées en grandes pompes à Notre-Dame. II refusera, toutefois, de prendre la parole, précise le Père Jean Vinatier, biographe du cardinal, « gaulliste » par la presse parisienne (3) 1

Le cardinal Suhard sera reçu le 20 septembre par le général de Gaulle, et celui-ci expliquera, dans ses Mémoires de guerre: r L'état de tension d'un certain nombre de combattants et ma volonté d'éviter toute manifestation désobligeante pour Mgr Suhard m'ont amené à approuver ma délégation qui l'a prié de demeurer à l'archevêché pendant la cérémonie. » Le 9 mai 1945 - réconciliation nationale oblige -, le cardinal Suhard sera à Notre-Dame, cette fois, aux côtés du général de Gaulle, pour le Te Deum de la

La 26 août 1944, ce prélat, qui était hanté par la misère sociale et la déchristianisation de Paris et de sa banlieue, fondateur en pleine guerre de la Mission de France (1941), puis de la Mission de Paris (1944), avait reçu l'abbé André Depierre, qui deviendra l'un des premiers prêtres-ouvriers. Celui-ci, commentant les événements, lui avait dit : « Eminence, ce n'est pas seule-ment un changement de gouvernement. C'est la libération de Le cardinal réfléchit profondément, souligne son biographe. et dit : « Je n'avais pas compris

(1) La Grande Histoire des Français sous l'Occupation, de Henri Amouroux ; tome VIII, éditions Robert-Laffont. (2) Ce dialogue est repris d'un numéro spécial de Paris Notre-Dane consacré au cinquantième anniversaire de la Libération (8, rue de la Villel'Eveque, 75008 Paris). On lira, aussi, l'article de Jacques Duquesne dans le dernier numéro de Notre Histoire (sep-tembre) sur les catholiques et Vichy.

(3) Le Cardinal Suhard, de Jean Vina-

A STEEL OF THE STE A - Mark Contact of the Contact of the

an sover the Mari Company of the second 4

THE RESERVE FAMILY OF THE PERSON NAMED IN 

couvre du plan de paix entre stael et l'Op

essemble de la Cisjordanie

**春本発子を終われる**ファー・

take to be entire

AND IN PERSON NAMED IN COLUMN

W dender to Constitution

Art Spiners &

Lawrence int as ......

AND THE SERVE SALES

Assertation Francisco

employee Western

Tail Taille Training or as

La valle

sempine Beigiete finge

Marine .

miles the identity spine

desire with temper the trans-power state during the Assessment special contracts

proposite distributed by the com-mitted parties as a second supplies the last proposed on the

المالية والمنطق المناسطة

The state of the s

A MATTER OF ANTIQUE ANTI-

<del>Named St.</del>

Francis Control de la la company

STATE OF STA

NATE OF THE PROPERTY OF

A COMPANY OF THE PARK OF THE P

The state of the s

Andrewski in the second

La substant #200 (2) **national designation of the second s** 

ide des « excuse»

A POLYMAN

Pin Control of the Co

Mary Sugar very

there has study such as

months par 1% (1).

de l'extension des pouvoirs palestin

TOTAL LANGE CLE CO. C.

Sign Charles Ville 1

# Valéry Giscard d'Estaing affirme que son « ordre » de rechercher Carlos a été annulé après l'élection de M. Mitterrand

Le juge Jean-Louis Bruguière est désormais en charge de trois dossiers d'instruction visant le terroriste Carlos: outre celui sur l'attentat de la rue Marbeuf, commis en 1982 (un mort, cinquante blessés), ceux perpétrés contre le train Capitole, toujours en 1982 (cinq morts) et la gare Saint-Charles à Marseille en 1983 (deux morts). Ces deux derniers dossiers avaient été refermés en 1990, les juges d'instruction saisis à l'époque, à Limoges et à Mar-seille, ayant délivré des non-lieux sans avoir pu identifier formellement les auteurs des attentats. Ce sont ces mêmes magistrats qui. mercredi 24 août, ont rendu deux ordonnances de dessaisissemen au profit du juge Bruguière.

Cette procédure fait suite aux instructions données par la chancellerie en vue de faire rouvrir ces dossiers, compte tenu des éléments apparus dans les archives de la Stasi, l'ancienne police secrète est-allemande, dont des extraits ont été communiqués au juge Bruguière, et qui désignent Carlos comme l'auteur de ces attentats. L'ancien chef terroriste, qui a déjà été mis en examen le 16 août (le Monde du 17 août) pour l'attentat de la rue Marbeuf. devrait donc, en toute logique, se voir notifier deux nouvelles mises en examen lors de sa prochaine audition par le juge, prévue le 5 septembre (le Monde du

Dans la perspective de cette convocation, M° Mourad Oussedik, l'un des avocats de Carlos, a indiqué que le dossier d'instruction ne comportait, pour l'heure, « que des notes de synthèse ». Le second avocat du terroriste, Me Jacques Vergès, a affirmé mercredi, dans un entretien accordé à la BBC, qu'il ne (s)'attend pas à un procès équitable, en dépit du fait que, selon lui, «il n'y a aucune preuve établie dans au moins trois des quatre accusations » portées contre Carlos. Evoquant le débat sur le rôle qu'il aurait joué en 1982 pour le compte

du groupe terroriste (le Monde des 18, 19, 20 et 24 août), M° Vergès a ajouté : « Je sais combien le pouvoir était paniqué à l'époque et comment il a négocié avec tous les terroristes. Ils ne veulent pas que je parle de ça aujourd'hui, mais si l'on poursuit M. Carlos, j'y suis obligé. » Dans le même temps, le colonel Joseph Varga, ancien responsable de la section antiterroriste du contre-espionnage hongrois, déclarait sur France 2 et TF I que l'avocat était à Budapest en 1982 afin d'y rencontrer Carlos, ce que Me Vergès a une nouvelle fois démenti

Le débat sur d'éventuelles tractations entre les autorités de l'époque et le groupe Carlos s'est politisé, jeudi 25 août, avec les

déclarations de Valéry Giscard d'Estaing, qui a critiqué, dans l'Express, le rôle du pouvoir politique après les élections présidentielles de 1981. L'ancien président de la République regrette que la surveillance de Carlos ait alors été abandonnée. M. Giscard d'Estaing déclare avoir, lui, « donné en 1976 l'ordre aux ser-vices spéciaux français, SDECE service de documentation extérieure et de contre-espionnage, l'ancêtre de la DGSE] et DST, de rechercher par tous les moyens le terroriste Carlos ».

Localisé en Colombie en 1979. Carlos était alors l'objet d'une surveillance étroite opérée par le prochains déplacements vers

l'Europe pour l'y intercepter », ajoute-t-il, mais « l'occasion favorable ne s'est pas présentée avant l'échéance présidentielle de 1981 ». L'ancien chef de l'Etat affirme avoir « été informé que, quelques mois après le change-ment de 1981, la mission avait été interrompue (...). Le contact était ainsi perdu. Or Carlos est revenu dans notre pays l'année suivante, où il a commis plusieurs attentats. J'ignore les motifs de cette décision, mais je regrette que le travail remarquable de nos services ait été gâché et qu'on ait laissé une occasion exceptionnelle de mettre ce dangereux terroriste hors d'état de nuire. » L'Elysée n'a pas souhaité, jeudi matin,

nter ces déclarations.

Selon «le Nouvel Afrique-Asie»

# Hassan Tourabi aurait négocié la « livraison » du terroriste lors d'une visite secrète à Paris fin juillet

Sous le titre « Entretiens secrets Tourabi-Pasqua à Paris », l'hebdomadaire le Nouvel Afrique-Asie rapporte, dans son édition à paraître le 30 août, que le dirigeant islamiste soudanais Hassan Tourabi a effectué à la fin du mois de juillet dernier une visite secrète à Paris pour s'entretenir avec Charles Pasqua de l'affaire Carlos.

« En échange de Carlos, d'importantes concessions auraient été faites (par M. Pasqua] avec l'accord du gouvernement », écrit l'hebdomadaire. Il s'agit, « entre autres, d'une intervention française en faveur de Khartoum auprès de l'Union européenne, des Etats-Unis, de la Banque mondiale et du FMI, l'entrainement en France et au Soudan d'officiers soudanais à la lutte anti-guérilla, l'envoi de techniciens français auprès des forces armées et policières soudanaises, l'élimination progressive de la dette soudanaise et le soutien militaire et logistique français à la lutte de Khartoum contre la guérilla chrétienne et animiste » du Sud. M. Pasqua se serait également engagé à « redorer dans les médias français le blason terni de l'islamisme soudanais »

> Un démenti de M. Pasqua

Toutefois dans une interview publiée par le Nouvel Observateur, M. Tourabi affirme que « la France n'a rien fait pour aider le Soudan s'agissant des problèmes du Sud. Elle n'a fourni ni informations, ni armes, ni une aide via d'autres États de la région ». Selon le dirigeant

soudanais, éminence grise du régime, Khartoum avait refusé dans un premier temps de remettre Carlos à la France et voulait seulement l'expulser pour « éviter toute la propagande qui pouvait se développer autour de cette affaire (...) C'est lorsque Carlos a refusé de partir que le Soudan a dit : c'est bon prenez-le », ajoute-t-il.

Pour sa part, le ministère de l'intérieur a démenti « formellement », mercredi 24 août, les affirmations du journai le Nou*rel Afrique-Asie,* p<del>récis</del>ant que M. Pasqua n'a jamais rencontré M. Tourabi. Toutefois, dans un entretien accordé à France 2, le « guide » islamique du régime soudanais a affirmé avoir servi d'intermédiaire pour des contacts entre le gouvernement français et le FIS algérien (lire

ÉDUCATION

D'après deux études portant sur l'année 1991-1992

# Moins de 10 % des jeunes quittent le système scolaire sans qualification

Selon deux études de la direction de l'évaluation et de la prospective (DEP) du ministère de l'éducation nationale, le nombre de jeunes qui, à l'issue de l'année scolaire 1991-1992, ont quitté le système éducatif sans diplôme ni qualification était en diminution. Pour la première fois, il est passé sous la barre des 10 % de la génération concernée. Dans le même temps, les diplômés de l'enseignement supérieur sont en augmentation constante, surtout en deuxième et troisième cycles.

Ce serait la principale cause du chômage des jeunes. Tout au moins la première des raisons invoquées pour expliquer les difficultés d'insertion des moins de vingt-cinq ans dans la vie active. L'absence de qualification, à l'issue du parcours scolaire, est pourtant un phénomène en régression. Sur l'ensemble des 827 400 jeunes qui sont sortis du système éducatif en 1992, 79 100 (9,6 %) n'avaient acquis aucun diplôme, contre 88 300 l'année précédente (11 %) et 102 600 en 1988 (12,9 %). L'essentiel de ces abandons précoces en situation

**Deux disparitions** 

### Le vice-amiral d'escadre Henri Rousselot

Nous apprenons la mort du vice-amiral d'escadre Henri Rousselot, survenue mardi 23 août à Plouzané (Finistère) à l'âge de quatre-vingt-deux ans. Henri Rousselot avait commandé le sous-marin Rubis dans les rangs des Forces navales françaises libres durant la seconde guerre mondiale. Ses obsèques devaient ètre célébrées jeudi 25 août à Brest, où les honneurs militaires

L'ancien bâtonnier de Lyon

Me Alain de La Servette, bûtonnier de l'ordre des avocats de Lyon en 1982-1983, s'est tué, mardi 23 août, dans un accident de montagne, dans le massif de la Chartreuse.

En 1983, sa fonction de bâtonnier l'avait amené à se désigner lui-même pour assurer la défense, juste après son arrestation et pour

maritime. [Né le 22 mars 1912 à Gap (Hautes-Alpes), ancien élève de l'École navale. Henri Rousselot a commandé, de 1941, à 1943, le sous-marin Rubis sur lequel il avait servi auparavant comme enscigne puis lieutenant de vaisseau et comman-dant en second. Affecté à l'état-major de la marine à Paris en 1964, il avait été préfet maritime de l'Atlantique à Brest, de 1969 à 1972. Le vice-amiral d'escadre Rousselot était grand officier de la Légion

bodge cù, depuis 1983, il participait à l'organisation judiciaire du pays.}

Me Alain de La Servette

[Né à Lyon en 1925, Mf de La Servette était avocat dans cette ville depuis 1948. Il était à l'origine des relations établies depuis 1983 entre le barreau de Lodz en Pologne et le barreau de Lyon. Il avait été envoyé comme observateur lors des élec-tions au Chili en 1988 et en Roumanie en 1989. Il revenait d'une mission au Cam-

d'échec total provient des effectifs des lycées professionnels, de l'enseignement agricole et des centres de formation d'apprentis (CFA). Il est surtout concentré, souligne la DEP, dans quelques académies du Nord-Est et du Sud-Est. La Corse compte ainsi 21 % de jeunes non qualifiés, devant Amiens (18 %), Reims (15 %) ainsi que Rouen, Nice et l'Île-de-France (13 %). A l'inverse, ils ne sont que 2 % dans celles de Toulouse, Limoges (3 %) et Rennes

Parallèlement, le nombre de jeunes qui abandonnent après le BEPC, le CAP ou le BEP est également en diminution avec 241 500 jeunes au lieu de 253 700 l'année précédente. Ce phénomène est du, en partie, à la prolongation de la scolarité depuis la suppression progressive des CAP après la 5°, avec en contrepartie le développement des formations de CAP et BEP, en lycée professionnel ou par apprentissage après la troisième. Depuis la réforme instituée en 1988, cette formation donne accès au bac professionnel. qui a enregistré 10 000 inscrip-tions supplémentaires en deux

Le taux de succès des jeunes titulaires de bacs pro, qui a priori ne se destinent pas à l'enseigne-ment supérieur, explique l'augmentation des départs après le bac (111 700 jeunes contre 89 300 en 1991). De leur côté, la quasi-totalité des bacheliers généraux et. maintenant, la très grande majorité des bacheliers technologiques intègrent l'enseignement supérieur. Selon la DEP, les flux de sortie, à ce stade, ont progressé de 27 % en cinq ans et concernent la moitié d'une génération, contre un tiers en 1987.

Au total, 270 000 jeunes qui se sont inscrits sur le marché du travail avaient acquis un diplôme à

bac + 2 et, pour 41 % d'entre eux, une licence, une maîtrise on un troisième cycle, an lieu de 214 000 l'année précédente. Cette augmentation spectaculaire à ce niveau (40 % en cinq ans) s'explique par un meilleur taux de réussite aux examens et l'allonge. ment généralisé des années d'études avant l'entrée dans la vie active. Mais c'est aussi, dans une moindre mesure, la conséquence de la réforme de la formation des enseignants, avec la création des Instituts universitaires de formation des maîtres, dont l'accès, au moins pour les futurs instituteurs, est passé du DEUG à la licence. Tandis que 45 % des diplômés des IUT et 25 % des BTS poursuivent

nieurs ont également augmenté de 9 % le nombre de leurs diplômés. Cette élévation continue du niveau de formation est toutefois entachée par un taux d'échec en progression à l'issue des deux premières années, « comme si, sou-ligne la DEP, l'effort de rénovation des DEUG, institué depuis 1984, avait tendance à s'estomper ». 124 400 jeunes, soit le tiers des « sortants » du supérieur, ont abandonné leurs études, et parmi eux une part des nouvelles couches de bacheliers issus des sections technologiques. Faute d'une orientation adéquate, ils n'ont pas forcément trouvé leur

leurs études, les écoles d'ingé-

place à l'université. En conclusion de son étude, la DEP remarque que les filles foiment la majorité des diplômés sortants de l'enseignement supérieur (54 %), dont 40 % à l'issue des deuxième et troisième cycles. Toujours aussi peu représentées dans les écoles d'ingénieurs (20 %), elles sont maintenant plus nombreuses (51 %) que les gar-cons en médecine, pharmacie et dentaire.

MICHEL DELBERGHE

MÉDECINE

# Souffrances feetales

La revue médicale britannique « The Lancet » publie des résultats dérangeants sur les seuils de sensibilité à la douleur des embryons humains

A quel stade de son développement l'organisme humain commence-t-il, in utero, à faire l'expérience de la douleur ? Une étude médicale britannique récemment publiée par *The Lancet* (1) aborde un thème généralement méconny, sousestimé ou mal accepté : le fœtus humain est-il susceptible de souffrir *in utero*, notamment lorsqu'il est soumis à certain gestes médico-chirurgicaux? Ses résultats risquent évidemment de donner des arguments aux adversaires de l'avorte-

Entre juin 1992 et septembre 1993, 46 femmes volontaires, enceintes de 20 à 34 semaines, et hospitalisées au Queen's Charlotte and Chelsea Hospita de Londres ont accepté de participer à cette étude. Une série de précautions méthodologiques avaient au préalable été prises afin que les résultats observés ne puissent être le produit d'artefacts. Les fœtus devaient, pour des raisons médicales, subir des prélèvements sanguins (pour des examens chmmosomiques rapides, pour des surveillances d'états anémiques) ou des transfusions sanguines (pour prévenir l'apparition de phénomènes d'incompatibilité immunologique).

Au total, près de 200 prélèvements de sang fœtaux ont pu être obtenus et analysés. Les auteurs ont comparé les concentrations des substancestémoins d'une réponse de stress (cortisol et bêta-endorphine) selon que le prélèvement était réalisé via le cordon ombi-lical ou par l'intermédiaire de la veine intra-hépatique du fœtus. Dans ce dernier cas, le geste, plus long et plus agressif, touchant des zones innervées, est potentiellement plus douloureux que le premier. Il est toutefois nécessaire, pour des rai-sons médicales, d'avoir recours à cette voie d'abord veineuse.

Les résultats de ce travail apparaissent sans équivoque. les augmentations des concentrations sanguines fœtales en cortisol et en bêta-endorphine étant corrélées à la longueur et à l'agressivité du geste médical. Les auteurs de l'étude expliquent d'autre part avoir observé que les fœtus réagissaient plus vivement (mouvements corporels et respiratoires) à l'occasion des prélèvements sanguins intrahépatiques qu'à ceux effectués via le cordon ombilical.

> Commentaire critique

Bien qu'ils ne puissent en apporter la preuve irréfutable (compte tenu des incertitudes actuelles quant aux modes de perception fœtale), tout cela laisse, selon les auteurs de cette étude, supposer que les fœtus humains peuvent, dans de telles situations, véritablement souffrir. Et donc qu'ils pourraient bénéficier de soins préventifs, anesthésiques ou analgésiques. Ils ajoutent que, de la même manière que les médecins prennent en compte aujourd'hui les souffrances des nouveaux nés, ceux en charge des fœtus devraient modifier leurs pratiques en intégrant une telle donnée. Cela, concluentils, ne devrait pas concerner les seuls actes diagnostiques et thérapeutiques, mais également les avortements, en particulier ceux qui, tardifs, imposent le recours à des gestes chirurgicaux très agres-

The Lancet publie, a la suite de cette étude, un commentaire critique signé D. A. Clark (McMaster University Medical Center, Hamilton, Canada). L'auteur s'interroge notamment sur la véritable portée de cette réponse biochimique au stress induit par les gestes médicaux. il note d'autre part que cette réponse biochimique peut être observée même lorsqu'une analgésie est pratiquée. Il rappelle que des patients semicornateux peuvent présenter de telles réponses biochimiques

alors même qu'ils ne sont pas conscients. Plus généralement, le docteur Clark s'interroge sur notre faible degré de connaissance quant aux capacités du fostus humain de ressentir les phénomènes douioureux et sur la difficulté qu'il y a à établir une corrélation entre une réalité biochimique et un phénomène

Comment savoir 7 Comment

ne pas remarquer que les argu-ments aujourd'hui invoqués pour ne pas lutter contre une tie par le fœtus sont du même ordre que ceux avancés hier pour ne pas pratiquer d'anes-thésie chez l'enfant? « Je ne vols pas pourquoi il faudrait a priori se méfier d'un travail comme celui publié par The Lancet, nous a déclaré le professeur Yves Dumez, directeur de l'unité de médecine fœtale de l'hôpital Port-Royal (Paris). Ce travail est utile notamment en ce qu'il fait prendre conscience que le fœtus est bien un patient, un individu à part entière. Durant très longtemps, les néo-natologistes n'ont pas tenu compte du fait que les nouveaux nés peuvent souffrir. Cette prise de conscience date de moins de dix ans. Dans les matemités, aujourd'hui encore, je suis effaré par le nombre de prélèvements effectués chez des enfants normaux, par la trop grande médicalisation de situations qui ne sont pas pathologiques ».

> Prise de conscience

« Étendre la notion de souffrance ressentie par le nouveau-né à celle des souffrances ressenties par le fœtus ? Pourquoi pas ? Il y a une tres grande continuité entre les spécialistes de médecine prénafale et les pédiatres, poursuit le professeur Dumez. Pourquoi ferzit-on souffrir pour rien ? Pourquoi ne pas tenter de réduire une grande souffrance fostale lors de gestes médicaux agressifs dès lors que l'anesthésie ne perturbe pas la thérapeutique ? » Le professeur Dumez

explique notamment qu'en pra-

tique beaucoup d'équipes de médecine fretale ont, ces de niers temps, appris à pratiquer des anesthésies afin de réduire les mouvements du fœtus. mouvements qui gênent la bonne conduite des gestes thérapeutiques. Ces équipes ont ainsi pu mettre un terme à l'usage du curare qui immobilise le fœtus sans inhiber chez lui les sensations douloureuses. Cette même prise de conscience s'applique aux avor-tements tardifs (six ou sept mois de grossesse) - dits « thérapeutiques » - pratiqués pour des raisons médicales impératives, la vie de la femme étant en danger ou le fœtus souffrant de pathologies gravissimes. « Auparavant, pour ce type d'avortement, on injectait un produit létal pour le fœtus, explique encore le professeur Dumez. Mais, aujourd'hui, beaucoup d'équipes ont le souci de la souffrance foatale et injectent au préalable, dans les secondes qui précèdent, un produit analgésique. Cela pourrait passer aux yeux de certains pour de la sensiblerie. Pour moi, il ne s'agit nullement de

L'exposé objectif des résultats et la prise en compte de ceux-ci dans le champ de la médecine sont d'autant plus complexes qu'ils éclairent d'un nouveau jour l'ambiguité du statut de l'embryon et du fostus humain. A ce titre, ils fournissent, quoi qu'on pense, de nouvelles armes aux adversaires de l'interruption volontaire de grossesse.

JEAN-YVES NAU

(1) « Fetal Plasma Cortisol and Bêta-Endorphin Response to Intrauerine Needling »; The Lancet, 1994; 344: 71-81. On notera par ailleaus l'article: « Pain Hurt and Harm. The Ethics of Pain Control of Infants Children » de G. A. Walco paru dans le dernier numéro du New England Journal of Medicine chaté du 25 acti

ů,

f area mainte

PERSONAL PROPERTY.

SUST OF THE PROPERTY.

76 28

1 1 : 1 <u>2 : 대</u>

and the second

<u>---</u>

the second

H = 20 14

- - -

್ಯಾಂಡ ಆದೇಶ

ं ः इस्तरं व

The second of

-- ---

77 <u>a</u> 52<del>9</del>

Service and

te leverale

-∸ • . <del>=</del>: er samme er

4 - 5 - 50 - 10

ares to 1

. -- -: 2

نه ليست.

현실 현실 마이 전 교회북

4

.

%--,--

5 tr -

Toronto de Natio de N where the regions provided which verse. At said for faller rich regards, the la problem and the statement of the ter der Challen if tallen in witner i arteren karrett de pagertarre. 30 /14 im Laters and \$ to IN PROPERTY AND INCOME. the to friend out the his distriction in the control of the contro

A Last appropriate à l'Eminal, in l'anté des Églimes d'à Mirant del 2 par grande d'aux d'aux des desse del 2 par l'approprie de faite des l'années de La desse l'argène de faite de l'années le l'appropriate de l'approprié de l'appro The same of the same -c. Marie ( with the last day) of --her the states of the last

HARL STREET, SEE STREET, SEE SHAPE

TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED

And the second of the second o

nerd spelling - gening Marine . In the g best and district to legal

THE PARTY NAMED IN COLUMN



<u>स्त्रिक्ष</u> दश १ . . .

**344** f<del>iles</del>-Hafa (≥ , , , , ,

**三** 医神经炎 化聚化物 医皮肤

SCHOOLS : TO

EXAMPLE AND CHEMICAL

Šastanski segraja ir

THE THE RESIDENCE OF STREET

TANTANTE PLAN & Section 19

<del>a gaige galge</del> a la <mark>cale</mark> de la cale

gi<del>ngdis</del>) girlanna (1. okus).

التنازي والمجاهرية والمجاورة

end The are far

Sala apparaisonation of the

<del>के हैं दिया</del> केंद्र

AND THE PARTY OF T

. <del>इस्किकी कार्यकार</del> वर्ग

10 F

हे *। सिक्क* कि विकास स्टाहर के जाता

र<del>ाज्य है को स्टेशक का</del> कर कर है.

EBORGA FAIL Tou

<del>Specificalis</del>ers of the second

ا جام <del>نہ بھتایک</del>

Table Company of the second

Opposite Table Conference in the

<u>सम्बद्धाः कृति सम्बद्धाः । सः ।</u>

<u>ール</u> 出版を達してものです。

was steeling can be a

Application of the state of th

The state of the s

radio of posts

The second second

<del>STOPPE</del>STATE OF

李明董州**学** 人名 (1)

Appropriate to the second of the

<u> 200</u>0 4 - 4 × 2 \* - -

. इंडिक्टिन प्रशासनामा स्टब्स

Marie Company (1986)

· 돌면 보내 보기 되는 것 같습니다.

THE SHOW OF THE STATE OF **新疆** (1909年) (1909年)

The second secon

المتاكات الماء والمعترضيتين

AND THE CONTRACT OF THE PARTY O

a management of the second of

April 1985 - To a few and the second

WELLER SHIPLY AND THE TOTAL TO

Consume district to the

Big Stifferen er angen be-

The state of the s

ವೆ. ಆ ಕಾರ್ಡಿಕ್ ರಾಕ್ ್ಲೀಕ

**्रेश**केन होता.

Me

A la veille de la conférence mondiale du Caire

SOCIETE

# L'épiscopat français rend public un mémorandum sur la démographie

Mgr Joseph Duval, président de la conférence des évêques de France, a adressé à Edouard Balladur, premier ministre, un mémorandum, rendu public mercredi 24 août, précisant la position de l'Eglise catholique et du Saint-Siège à la veille de la conférence mondiale du Caire sur la population (3-12 septembre). Dans le programme d'action de l'ONU. sur lequel les délégations gouverntales auront à se prononcer, l'épiscopat français décèle des « principes nouveaux, sans justification éthique ». Il cite la reconnaissance d'un droit « à la reproduction » et « an libre choix

de la procréation », comprenan des risques d'« extension progressive et indéterminée de l'avortement ». De même, la notion de « santé sexuelle » est-elle jugée \* permissive» : « aucune mention n'est faite de l'amour et du désir

Le mémorandum de l'épiscopat français dénonce également la « volonté néomalthusienne qui parcourt tout le texte », alors que la croissance démographique l'absence de toute référence à la famille comme einstitution reconnue par le mariage et

BIBLIOGRAPHIE

## L'idée fausse du « retour du religieux » en Europe

POLITIQUE ET RELIGION. LA GRANDE MUTATION de Patrick Michel. Albin Michel, 177 pages. 98 F.

DIEU ET CÉSAR. **ESSAI SUR LES DÉMOCRATIES** OCCIDENTALES

d'Henri Madelin et Sylvie Toscer. Desclée de Brouwer, 158 pages, 94 F.

Cinq ans après la chute du mur de Berlin, les rapports entre Dieu et politique » sont loin d'avoir trouvé leur équilibre dans les pays de l'ancien bloc de l'Est. Sociologue, fin conneisseur de la Pologne, Petrick Michel trace la chronique de ce temps, de Bottement et d'incertifiques, ouvert au décombres de l'athéisme mandate. Au même moment, sort un autre livre sur le christianisme en Occident, écrit par Henri Madelin et Sylvie Toscer, qui aboutit au même frontières traditionneiles entre les Ecalises et l'Etat.

A partir des événements de l'Est d'abord, Patrick Michel fait le diagnostic d'une triple crise en Europe aujourd'hui : une crise des « représentations », liée à la disparition période communiste ; une crise de la « centralité », celle de l'Etat et des grandes institutions ; une crise des « médiations », notamment des grands systèmes de communication. Les repères traditionnels bipolarité Est-Ouest, assimilation de la démocratie au « bien » ou à la prospérité - ont volé en éclats. Il s'ensuit un « envahissement du relatif », qui atteint tous les systèmes de sens et les valeurs à la chamière de la politique et de la

religion. On se souvient des discours du pape à Gdansk et des manifesta-tions contestataires dans les temples protestants d'Allemagne de l'Est. De manière inégale selon les pays, les grandes Eglises chrétiennes ont participé au processus de « sortie » du communisme. Mais celle-ci joue désormais contre les Eglises. Aux certitudes figées d'hier, a succédé un marché libre des valeurs, un univers fluide de représentations et de croyances. un processus de « désinstitutiontion » de la religion, qui ont pour conséquence le déclin de la pratique traditionnelle, l'effacement des Eglises historiques, la montée des sectes et du paranor-

Patrick Michel ne croit pas au « retour du religieux » que certains interprètent à l'Est, après tant d'années d'oppression, comme une « revanche de Dieu ». Ou plutôt, il y croit comme à un trompel'œil. Dans le meilleur des cas, ffirme t-il, c'est un « rempart de l'éthique », dans le pire, un prétexte à toutes les intolérances, aux Intégrismes, aux barbaries, au tribalisme ethnique en Bosnie, aux menaces qui pèsent aujourd'hui

sur la paix et la démocratie. Mais de renouveau de la foi, il n'y en a pas. Ce qui se produit, écrit Patrick Michel, c'est une présence sociale plus massive des comportements et des discours Qui se réclament du religieux : c'est une recomposition des identités et

des communautés, « bricolée », comme dans les pays de l'ex-URSS ou de l'ex-Yougoslavie, i partir de l'histoire, du mythe, de la culture, de la religion. De nouvelles peurs se cristallisent ainsi, à l'heure où l'Occident se voit privé

L'auteur n'a pas de recette pour l'avenir. Tout juste propose t-il que soient réinventées de nouvelles formes du lien social, repensées les notions de « particulier » et d'« universel ». On le sent sévère à l'égard d'Eglises qui « éprouvent les plus grandes difficultés à répondre à une demande de sens autrement que par une production de normes ». Mais il n'a pas tort d'interpréter l'attitude d'une personnalité comme Jean-Paul II, dans son encyclique morale sur la Vérité, comme sun⊲effort re*bathé*sel » – la nouna, ≇ætodië: lünstitution - contre le « carticulier » et le « relatif », qui dominent dans l'Europe et le monde aujourd'hui.

> Le pari de la liberté

N'assiste t-on pas à des phénomènes étrangement parallèles à l'Ouest et à l'Est? L'analyse comparative que viennent de faire Henri Madelin et Sylvie Toscer, puisant à des histoires et des cultures France, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, des États-Unis - aboutit au même constat global : celui du « désenchantement » du politique, de la montée de la sécularisation, de la « privatisation » des comportements religieux, de la dispersion des croyances, du déclin des Eglises historiques, de la progression du « religieux » émotionnel et affectif (autour des charismatiques ou des pentecôtistes) et même du retour à

certaines formes de paganisme. Comme dans l'actuelle Europe de l'Est, les Eglises sont à la recherche de nouveaux modes d'intervention dans l'espace social et de rapports plus détandus avec l'Etat. La France sort peu à peu de sa lutte ancestrale entre les deux cultures cléricale et laïque (1) et l'Italie de son imposante tutelle démocrate-chrétienne. L'Ouest aussi connaît des formes de retour du religieux, mais elles témoignent d'un flou des croyances plus que d'un regain des institutions. Dans l'Allemagne réunifiée, se multiplient ainsi les « sorties d'Eglises », faciles à évaluer grâce à l'« impôt ecclésiastique », touchant aussi bien les protestants que les catho-

A l'Est comme à l'Ouest, la liberté des Eglises n'a jamais été aussi grande. Elles n'ont jamais été aussi capables de lutter, écrit Henri Madelin, contre « toutes les formes de totalitarisme politique, qu'elle soient de gauche ou de droite, contre des formes de totalitarisme plus soumois qui viennent des dysfonctionnements de l'économie ». Mais il n'est pas sûr que ces Eglises soient au clair sur leur propre place dans la vie publique, ni sur les enjeux religieux qui grandissent au cœur de la modernité. HENRI TINCO

(1) On notera aussi la sortie du livre l'Eglise catholique en France. Approches sociologiques, de Julien Potel. Desclée de Brouwer. 222 pages. 120 F. **FOOTBALL** 

Après avoir éliminé les Hongrois de Vac

# Le Paris-SG qualifié pour la nouvelle Ligue des champions

des Hongrois de Vac, le Paris-SG s'est qualifié, mercredi 24 août, pour la Ligue des champions de football. Le jeune attaquant Patrick M'Boma a ajouté deux buts (19 et 66 minutes) aux trois inscrits par les Parisiens, le 10 août au Parc des Princes, lors du match aller.

Le Paris-SG accède ainsi au actole d'une compétition dont l'organisation a, une nouvelle fois, été remaniée. Pour allonger la durée de la Ligue des cham pions et accroître encore les larges recettes qu'elle génère, les dirigeants de l'Union européenne de football (UEFA) ont en effet décidé de modifier la formule précédente, à laquelle participalent huit clubs, répartis en deux groupes de quarre. Désormais, seize clubs champions participent à la compétition. Les huit qualifiés d'office, en vertu d'un barême qui pread en compte leurs résultats sur les cinq dernières saisons, ont été rejoints, mercredi, par les huit équipes qui ont passé le tour préliaire. Ce ne sera pas le cas des Ecossais des Glasgow Rangers, où évolne désormais l'ancien Mar-seillais Basile Boli, éliminés, après deux défaites, par les Grecs d'AEK Athènes.

Les clubs qualifiés ont été répartis en quatre groupes de quatre, à l'intérieur desquels ils se rencontreront jusqu'au mois de

Suite de la première page

Mais la situation des joueurs

n'est pas dramatique non plus:

leur salaire moven annuel est

passé, depuis 1989, de

400 000 dollars à 1,2 million (2).

Le joueur le mieux payé actuelle-ment, Bobby Bonilla, des Mets de

New York, gagne 5,7 millions de

dollars par an. Autant dire que leur

grève est franchement impopu-

laire. « Les revenus des clubs

frisent les deux milliards de dol-

lars. Le salaire moyen annuel des

joueurs est d'un peu plus d'un mil-lion. Il y a 28 équipes et 700 joueurs, et ils n'arrivent pas à

se partager le cadeau? A

d'autres! » s'offusque le Was-

hington Post. Dans une lettre au

New York Times, un prêtre du

Bronx signale que, pour permettre

à Bobby Bonilla de gagner

10 000 dollars pour chaque coup de batte, les femmes qui cousent

48 balles de cuir par jour dans de

mini-championnat. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour des quarts de finale, qui se disputeront, comme les demi-finales, en matches aller-retour. Les deux finalistes de la Ligne des champions auront donc disputé onze matches au lieu de buit l'an dernier.

La composition des groupes :
.Groupe A: FC Barcelone
(Esp), Manchester United (Ang), IFK Goeteborg (Suè), Galatasaray

Groupe B: Bayern Munich (All), Spartak Moscon (Rus), Paris-SG (Fra), Dinamo Kiev (Ukr). Groupe C: Benfica Lisbonne

(Por), RSC Anderlecht (Bel), Hajduk Split (Cro), Steaua Bucares (Rou). Groupe D: Milan AC (Ita), Ajax Amsterdam (P-B), Casino Salzbourg (Aut), AEK Athènes

Le calendrier du Paris-SG: 14 septembre : PSG-Bayern Munich; 28 septembre: Spariak Moscou-PSG; 19 octobre: Dinamo Kiev-PSG; 2 novembre: PSG-Dinamo 23 novembre : Bayern Munich-

Le calendrier du tableau final : Quarts de finale : 1<sup>er</sup> et 15 mars 1995

PSG; 7 décembre : PSG-Spartak

\_\_\_\_\_\_

La vie sans base-ball

Suspendu quinze mois pour dopage

Le Monde → Vendredi 26 août 1994 9

## Diego Maradona annonce l'arrêt de sa carrière

La carrière de Diego Maradona s'est sans doute achevée sur une ultime sanction. L'ancien capitaine de l'équipe d'Argentine a été suspendu pour quinze mois, mercredi 24 août à Zurich, par le bureau de la Commission d'organisation de la Coupe du monde de la Fédération internationale (FIFA). Cette peine, assortie d'une amende de 20 000 francs suisses. fait suite à l'éviction du joueur de la Coupe du monde américaine pour dopage. Le 30 juin, à l'issue du match Argentine-Nigéria un contrôle avait révélé des traces de produits à base d'éphédrine dans ses urines.

La sanction, sans possibilité d'appel, est plutôt clémente. Diego Maradona était en effet considéré comme récidiviste après une première suspension de quinze mois, pour usage de cocaine, en 1991, et risquait une suspension à vie. En éloignant le joueur des terrains jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, elle devrait pourtant le priver de la perspective d'une nouvelle « résurrection », même si Maradona a déjà fait mentir plusieurs fois ceux qui l'annoncaient fini.

Réagissant à la nouvelle d'Argentine, où il vient d'être inculpé de coups et blessures volontaires pour avoir tiré sur des journalistes en mars, le champion

du monde de 1986 a d'ailleurs déclaré qu'il ne jouerait plus au football. Les deux représentants du joueur à Zurich avaient expliqué que Maradona pouvait être considéré comme coupable de dopage, mais non responsable de l'usage de produits dont il ignorait

#### Une « affaire comme une autre »

« Nous ne voulions pas le détruire, a rétorqué un membre de la FIFA. Mais il était convenu que nous traiterions cette affaire comme une autre, sans nous focaliser sur le fait qu'il s'agissait de Maradona. . Les treize membres du bureau, qui se sont prononcés à l'unanimité, ont tenté de démèler les responsabilités dans l'affaire qui avait secoué la World Cup. Le préparateur physique et diététicien du joueur, Daniel Cerrini, a été suspendu deux ans pour avoir administré au joueur le « cocktail . de stimulants à base d'éphédrine. La Fédération argentine de football a écopé d'une « mise en garde pour manque de vigi-lance ». La FIFA a également annoncé qu'elle adopterait un nouvel arsenal de sanctions pour lutter contre le dopage avant la prochaine Coupe du monde de football, qui aura lieu en France en

à la surface: l'« Astroturf », ce gazon artificiel que les puristes abhorrent, les terrains de base-ball modernes et ternes, « qui ont autant de vie que la surface de Mars », le pop-com vieux d'un mois, les parkings trop chers, le nombre insuffisant de concessions dans les stades qui font « manquer une manche au père parce que le petit veut une pizza « et même... les matches trop longs où il ne se

> Vieilles blessures

Les vieilles blessures se rouvrent. On découvre qu'une génération entière de supporters remise d'un traumatisme profond, qui remonte à 1957 : celui du transfert des Dodgers de Brooklyn à Los Angeles, devenue commercialement plus alléchante. Ceux qui avaient douze ans à l'époque en parlent encore avec des tremblements dans la voix. Ce jour-là, disent-ils, ils ont compris que l'argent était plus fort que le sport. « Le base-ball est en grève, et les fans se sentent trahis. Pas moi, dit

Richard Cohen, chroniqueur au New York Times. Moi, je me sens vengé. Le jour où Walter O'Malley (le propriétaire des Dodgers) a transféré les Dodgers à L. A., je suis devenu amer et cynique. Ma greve à moi a commence en 1957.»

Attention, avertissent les commentateurs sportifs, si la grève se prolonge, les jeunes, déjà de plus en plus attirés par le basket-ball et le hockey, déserteront définitivement le base-ball. Contrairement aux employés des stades et autres vendeurs de hot-dogs en chômage technique, un grand restaurateur de la Troisième avenue à New York, Smith & Wollensky, a su tirer parti de cette tragédie nationale, en achetant une pleine page de publicité la semaine dernière dans le New York Times, pour offrir son hospitalité aux négociateurs, non-stop, jusqu'à ce qu'un accord intervienne. « Bon vin, viande de premier choix et gants de boxe à discrétion », précise l'invitation. Les représentants des joueurs et des propriétaires ont préféré, mercredi 24 août, l'hôtel intercontinental pour leur première rencontre, Pour l'instant, sans résultats.

SYLVIE KAUFMANN (2) Un dollar = 5,23 F.



**VENTES PAR ADJUDICATION** Régisseur O.S.P. - 64, rue La Boétie-PARIS TEL.: 40.75.45.45 - FAX.: 45.63.89.01

Vte s/surench. Pal. de just. de PARIS. Jeudi 8 septembre 94, à 14 h, en 1 lot APPARTEMENT A PARIS-10° 6, rue Saint-Vincent-de-Paul de 5 pièces principales, au 2º étage + 1 CHAMBRE au 6º étage et 1 cave

Mise à prix : 770 000 F S'adr. à la SCP COURTEAULT-LECOCQ-RIBADEAU-DUMAS, avocats à PARIS-16, 17, avenue de Lambalie - Tél.: 45-24-46-40 - Tous avocats près le tribunal de gde inst. de PARIS, sur les lieux pour visiter en s'adr. à l'avocat.

FRANCE - Vente sur saisie immobilière, aux enchères publiques au Palais de Justice de NICE, place du Palais Le JEUDI 15 SEPTEMBRE 1994, à 8 h 30

UNE VILLA à ROQUEBRUNE - CAP - MARTIN (06) DÉNOMMÉE « VILLA ZAMIR »

Rez-de-chausaée: 7 pièces, entrée, cuisine, office, cabinet de toilette.

Rez-de-jardin: Terrasses couvertes, cuisine d'été, 3 pièces, salle de bains, cuisine – 2 studios avec cuisine et salle de bains. – 1" étage: 7 pièces, 3 dressings, 5 salles de bains, douche, office. – DÉPENDANCES. PAVILLON de GARDIEN - GRANDE et PETITE PISCINE JOUISSANCE D'UN PARC de 25 980 m² LIBRE

MISE A PRIX: 30 000 000 F

(Outre les charges) - S'adresser pour renseignements : Me Jean-Pierre BERDAH, avocat à NICE (06000), 6, boulevard Victor-Hugo. Tél.: (33) 93-87-97-05 de 15 heures à 18 heures. Fax: (33) 93-88-00-71. VISITES les mardis 6 et 13 septembre 1994, de 15 heures à 17 heures

rone. Ren est la deuxième nageuse chinoise suspendue pour dopage depuis le début de l'année après Zhong Weiyue, dont les records

DOPAGE: deux ans de suspendu monde du 50 mètres et 100 mètres papillon en petit bas-sin, établis à Pékin les 5 et 6 jansion pour une nageuse chinoise. - Ren Xin, une nageuse chinoise qui avait remporté trois vier, n'avaient pas été homolo gués. – (AFP.)

misérables ateliers d'Haïti ne

touchent, elles, qu'à peine plus

d'un dollar à l'issue d'une journée

de travail de dix heures et demie.

Qui mettra fin à leur plafond sala-

avec leur ordinateur ni avec la

deuxième division essaient vague-

ment de se révolter, mais sans

grand succès. Une association,

Baseball FAST (Fans Are Striking

Too) propose, une fois la grève

terminée, de boycotter la Major

League autant de jours que de matches manqués. Mais déjà, une

grande désillusion se fait jour,

souvent teintée d'amertume, à

l'égard d'un sport légendaire,

aussi bien pour les immigrés ita-

liens que pour les Noirs qui, à l'époque de la ségrégation, avaient leur propre fédération, la Negro

League, et que beaucoup consi-

dèrent comme pourri par l'argent. Soudain, tous les griefs remontent

Les fans qui ne se consolent ni

rial, demande-t-il?

victoires aux Goodwill Games de Saint-Pétersbourg (23 juil-NATATION: record du monde du let-7 août), a été convaincue de 1500 mètres nage libre pour l'Australien Kieren Perkins dopage et suspendue pour deux ans par la Fédération chinoise de -L'Australien Kieren Perkins, åge de vingt-et un ans, a amélioré de natation, a indiqué, mercredi près de deux secondes son propre record du monde du 1 500 m nage 24 août, un porte-parole à Pékin. Les analyses d'urine de la nageuse libre en 14 min 41 s 66, mercredi 24 août à Victoria (Canada), lors des Jeux du Commonwealth. Il a ainsi avaient fait apparaître un taux anormalement élevé de testostéremporté sa quatrième médaille d'or de la compétition, après ses victoires dans les 200 m, 400 m et 4 x 200 m, nage libre. - (AFP. )

Billing of the second

# L'avenir du groupe Hersant et l'esprit de la Libération

par Jean Martin

ES raccourcis de l'Histoire permettent de ne pas craindre les paradoxes. Cinquante ans après la Libération. Robert Hersent est confronté. une fois encore, à l'Histoire et à sa propre histoire, devenue aujourd'hui celle de son groupe de presse, donc d'une partie de la presse française. L'avenir se iquera sur deux registres possibles : banal, celui d'une entreprise comme une autre, ou historique, en faisant revivre l'esprit de 1944. La question est de savoir oui prendra sa revanche.

Il y a un demi-siècle les libérateurs se battirent, aussi, pour une presse nouvelle: indépendante car professionnelle, libre car affranchie des puissances industrielles et financières, et pluraliste, condition même d'une vie démocratique. Cet esprit, forgé dans la Résistance, sera consacré par la célèbre ordonnance du 26 août 1944 – jour anniversaire de la Déclaration française des droits de l'homme (1). La création du groupe Hersant, concentrant dans la même main de multiples iournaux d'information, locaux et nationaux, était évidemment incompatible avec ce texte de liberté. Ce qu'une vingtaine d'années de procédures englouties dans la compromission n'a pu produire survient sous le poids de la dette cumulée.

L'échéance est provoquée, et ce n'est pas le moindre paradoxe. par une banque nationalisée, fidèle du groupe malgré les successifs présidents de gauche, aujourd'hui conduite par un ancien responsable du cabinet du premier ministre Pierre Mauroy. Le Crédit lyonnais exigerait le remboursement à brève échéance d'une partie de sa créance, sous peine d'une mise sous mandat de vente. Mais il ne peut s'agir d'un véritable scénario tant la revanche de caractère politique se jouerait à contretemps et serait étrangère à la personnalité de Jean Peyrelevade. Il est aussi difficilement concevable que Robert Hersant se

La stratégie de développement de France-Télévision

#### Jean-Pierre Elkabbach « Il n'existe aucun projet de privatiser France 2 »

Le président de France-Télévision, Jean-Pierre Elkabbach, a assuré, mercredi 24 août, en présentant les futurs programmes des chaînes de service public, qu'il n' « existe aucun projet secret ou connu de privatiser France 2 » après la présidentielle de mai 1995. « Je serais surpris que qui-conque envisage aujourd'hui de privatiser une partie de la télévision publique », a dit M. Elkabbach, en soulignant, au contraire. son « dogme » de « privilégier avant tout l'harmonisation entre France 2 et France 3 au sein du

Le PDG de France-Télévision a par ailleurs profité de la présentation des nouvelles grilles qui seront mises en place le 5 sep-tembre (le Monde du 25 août) pour dévoiler les projets stratégiques « d'alliances » et de développement du groupe France-Télévision. Outre des accords de coproduction et de distribution de programmes avec le groupe alle-mand Beta de Léo Kirch et le groupe américain Regency. France-Télévision devrait signer « dans les tout prochains jours » un accord avec France-Télécom en matière de diffusion satellite, d'interactivité, de nouvelles technologies et de programmes. France-Télévision créera aussi une filiale, France-Télévision Interactive, avec Hachette, Thomson et Télédiffusion de France (TDF), qui réalisera des émissions interactives en se servant du Minitel et du téléphone. France-Télévision a confirmé, en outre, deux projets de chaînes thématiques avec La Sept-ARTE, destinées au câble et au satellite : une chaîne historique et une chaîne de fictions, prévues début 1995.

8

laisse surprendre par une teile malice, à six mois des élections présidentielles. Mais ses amis politiques pourraient faire mon-

Les amis candidats à l'héritage sont en effet nombreux, puissants et non étrangers aux destinées de la grande banque. Ces industriels, financiers, publicitaires, pourraient exiger tribut. Comment ne pas les contenter, l'empire de presse offrant des possibilités de partage intelligent, politiquement et économiquement? Ce scenario est celui de la revanche d'un monde politico-financier qui a dû supporter « le papivore », plus qu'il ne l'a admis en son sein. Mais on voit mal par quel abandon de luimême, celui-ci livrerait au dépeçage le fruit de sa vie. Sans compter les nouvelles difficultés qu'un tel scénario pourrait susciter du point de vue de la concentration des médias et du droit de la concurrence.

#### Créer une fondation ?

Reste le choix personnel de l'homme, mettant en scène sa propre revanche: prolonger 'esprit de 1944 en créant une fondation destinée à garantir pérennité et pluralisme au groupe. Revanche ultime ou accomplissement? Une telle idée pourrait s'imposer à chacun des acteurs.

La banque publique créancière peut se sentir débitrice d'une obligation morale à l'égard de la nation, si ce n'est pour le passé, du moins pour l'avenir. Après avoir financé, sans considération économique, tant de clients à hauts risques, lui est-il impossible de consentir, pour l'honneur, à renoncer, même partiellement, à sa créance et d'en faire apport à la fondation? Ce serait si peu par rapport au reste, si peu dans un budget de communication, et quel bénéfice d'image !

L'Etat, actionnaire principal de la banque, pourrait-il se plaindre, lui qui a favorisé sous les différents gouvernements la constitution de ce groupe de presse? Et qui n'a négligé aucun soutien financier, par ses aides multinies jamais personnalisées mais parfaitement ciblées. Que représentent les 2 ou 3 milliards de francs en jeu comparés à la vingpitalisation de la banque ? Que représentent-ils au regard des 6 milliards annuels d'aides à la presse, dont une bonne partie est distribuée à des publications aussi indispensables à la vie démocratique que des revues, par ailleurs parfaitement respec-

cot...? Et qu'est-ce au regard des années de carence d'une véritable politique en faveur d'une presse pluraliste, qui reste pourtant un objectif de valeur constitutionnelle? Sans qu'il lui en coûte beaucoup, l'Etat pourrait ainsi effacer sa propre detta. Non pour absoudre Hersant mais pour bâtir une liberté que les responsables politiques n'ont pas su

Reste le premier intéressé. Certes, une teile décision n'est évidente nour quiconque. Mais si l'on admet que l'endettement du groupe équivaut à sa valeur de reprise, toute tergiversation d'intérêts matériels est écartée d'emblée. Réaliser un tel projet nécessite toutefois la volonté d'une ambition secrète. Elle a pu se perdre avec le temps.

La fondation serait garante du pluralisme et de la bonne gestion par sa composition et ses responsabilités, dans l'esprit de l'initiative déjà prise par Ouest-France. Elle agirait comme un conseil de surveillance, avec une double fonction de gestion et d'information. Le moment sera enfin venu d'élaborer les moyens d'une véritable indépendance de la rédaction, avec garantie du pluralisme de l'information pour les journaux en position de monopole

Le « papivore » devenu libérateur de la presse par ce geste novateur, quoi de plus irritant? Ce que ni l'ordonnance de 1944 ni les législations ultérieures ne sont parvenues à bâtir serait ainsi réalisé. Pluralisme et indépendance à l'égard des puissances d'argent, échec des gouverne ments, deviendraient la réussite d'Hersant. Etrange détour de l'Histoire, au moment où l'on célèbre tant les événements de la Libération et si peu ses idéaux.

▶ Jean Martin est avocat à la Cour.

(I) NDLR. Conçues dans les rangs de la Résistance par les principaux respon-sables de la presse clandestine, les « ordonnances de 1944 », qui naquirent dans les premières semaines suivant la Libération, voulaient rompre avec la compromission politico-financière des journaux de la fin des années 30 et de l'Ocempation et au les années 30 et de l'Occupation, et jeter les bases d'une véri-lable « révolution de la presse » (lire notre supplément « Paris libéré », le Monde du 25 août). Purmi ces textes, « l'ordomance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française » est l'une des princi-pales. Elle décrit en vingt et un articles le de la presse : obligation de faire connaître au public le nom et les qualités du direc-teur d'une publication, interdiction d'utie-nom à la tête d'un journal liser un pré interdiction pour use même personne de diriger plus d'un quotidien, interdiction de travestir un don d'argent à un journal en publicité financière, publication

#### **DANS LA PRESSE**

## La libération de Paris

International Herald Tribune (Joseph Fitchett): « La plupart des dirigeants politiques français en première ligne cette semaine font probablement leur dernier tour de piste. Comme les vétérans américains qui ont participé au débarquement de Normandie en 1944, les hommes politiques qui participent cette année à la commémoration ont atteint l'âge de la retraite, voire plus. »

nité (Pierre Zarka) : « Notons que de 1792 à 1945 en passant par la Commune de Paris, nation, insérêts populaires, lutte émancipatrice face aux classes dirigeantes, voire... esprit de révolte, conquêtes démocratiques, solidarité se sont toujours confondus. (...) Dans les années 80, les mythes du libéralisme et de l'argent-roi étaient tout-puissants. Aujourd'hui, ces dogmes s'érodent; l'aspiration à faire passer l'homme avant l'argent grandit. Cet état d'esprit rend plus présents les idéaux de la l'ibérgites et de ces consumer. ibération et de ses acteurs. »

Le Figuro (Alain Peyrefitte): « Polybe décrit un guerrier gaulois, renversé dans la poussière, mais qui trouve encore en lui assez d'énergie pour porter un coup décisif au cavalier ememi.
L'énergie de ce Gaulois a préfiguré à la fois celle de de Gaulle et, plus tard, celle du peuple français. La clairvoyance d'un regard, la vigueur d'une volonté, la flamme d'une foi ont élevé un homme au-dessus de lui-même ; puis, peu à peu, chacun de

ceux qui ont répondu à son appel. » La Tribune-Desfossés (Didier Pourquery): « De quel gaullisme parle-t-on ? Si, par ce qualificatif, on évoque le sentiment qui prévalait en France il y a cinquante ans, alors tout le monde ou presque est gaulliste. (...) Reste le gaullisme incamé par le RPR, que les Anglo-Saxons qualifient toujours de « néo-gaullisme ». Par une bévue fameuse, Jacques Chirac le voolut un jour proche du travaillisme. Puis, il le rapprocha des valeurs thatché-tiennes. Aujourd'hui, le revoilla « social ». Toujours plus social. Mais ce gaullisme-là, riche de mances, est-il aussi mobilisateur que celui de 1944 ? Pas sûr. »

Le Parisien (Philippe Ridet): « Les barricades surgies le 22 août 1944, en renouant avec la vieille tradition insurrectionnelle (1789, 1830, 1848 et 1870) de la capitale, ont donné à la ville le prestige qui lui manquait et aux Parisiens un sentiment de propriétaires. Dès lors, c'est comme si quatre ans d'occupation avaient été rayés d'un trait au nom du peuple uni. (...) Les mythes se racontent mieux que l'histoire. Dès lors, ce sont eux qui survivent, probablement aussi parce qu'ils ont leur utilité, »

#### LETTRES

# Mort du romancier italien Paolo Volponi

Le romancier italien Paolo Volponi est mort mardi 23 août en Ítalie, dans un hôpital d'Ancône, des suites d'une longue maladie. Il était agé de soixante-dix ans.

« Le plus important des romanciers italiens d'aujourd'hui est décédé » : c'est ainsi que la presse italienne a annoncé la disparition de Paolo Volponi, qui, à soixantedix ans, était auréolé d'un grand prestige dil à sa longue carrière littéraire, jalonnée d'ouvrages remarquables ayant obtenu des prix importants, comme le Viareg-gio et le Strega (l'équivalent ita-lien du Goncourt). Il avait reçu ce dernier pour la deuxième fois il y a trois ans, à l'occasion de son roman la Strada per Roma (la Route pour Rome), une évocation années 60 et gardée dans ses tiroirs pendant trente ans. Né à Urbino en 1924, Volponi.

qui était un ami de Pier-Paolo Pasolini, avait fait des études de droit, avant de travailler chez Olivetti (pendant vingt ans), puis chez Fiat. C'est ainsi qu'il avait pu connaître de l'intérieur les grandes usines du nord de l'Italie, les observer et en faire la matière de certains livres. Son premier roman, Pauvre Albino (1962, Grasset 1964, épuisé), est considéré comme l'ouvrage majeur de la « littérature industrielle », prônée à l'époque par Vittorini notamment, qui souhaitait une lit-

Ta femme, Bertrand, Olivier, Pierre.

ont la douleur de faire part du rappel à

docteur Maurice LOUVIER.

ncien interne des Hôpitaux de Paris,

leur époux, père, frère, beau-frère,

Mª Maurice Louvier,

M. et M= Roger Briquet,

M. Alain Louvier, M= Augusta Lakehal, Et toute la famille,

M. Patrick Louvier,

térature capable de prendre en compte la réalité sociale de l'Italie et les profondes transformations en cours dans le pays.

Après ce premier succès, sept romans suivront, parmi leaquels Corporel (1974, Laffont 1975, épuisé) - souvent considéré comme le chef-d'œuvre de Vol-poni -, où l'écrivain d'Urbino décrit la crise d'identité et la solitude d'un intellectuel, terrorisé par l'idée d'une prochaine explosion nucléaire. Parmi ses autres livres. ont été traduits en français, le Systeme d'Anteo Crocioni (1965, Grasset 1969, épuisé), le Duc et l'Anarchiste (1975, Laffont 1978), la Planète irritable (1978, Flammarion 1991) et le Lanceur de javelot (1981, Flammarion 1991). Volponi écrivait aussi des poèmes qui ont été réunis en un seul volume sous le titre Con testo a fronte (Edition bilingne) (1986).

aspects du conflit opposent l'indi-vidu à une société dont les stracteres l'oppriment et le condamnent à la névrose.

Volponi a tobjetos fait preuw d'une grande rigueur int melle, dans ses livres, comme dens son engagement politique qui a constamment accompagn son travail d'écrivain. Depuis 1983, il siégeait au Sénat élu d'abord dans les rangs du Parti communiste, pois dans ceux de Rifondazione comunista. Il venait d'ailleurs de terminer un livre, dans lequel - en collaboration avec Francesco Leonetti -, il et analyse l'actuelle situation politique et culturelle de l'Italie. Sous le titre la Volpe e il Leone (le Renard et le Lion), cet essai paraltra prochainement chez Einaudi.

**FABIO GAMBARO** 

enite all

### Des livres à 10 F chez Hachette

Après les éditions Mille et une nuits. Flammarion et le distribu teur Carrefour, Le Livre de poche, filiale d'Hachette, à lancé à son tour, mercredi 24 août, une collection de livres à 10 F. intitulée « Les classiques d'aujourd'hui ». Destinée aux jeunes d'âge scolaire, mais aussi aux adultes, cette collection propose des textes du

Tous ces ouvrages, chacum à sa

moins connus, enrichis de présentations et de notes. A côté du Horia, de Maupassant, ou de la Vénus d'Ille, de Mérimée. on trouvera notamment, parmi les huit titres de la première livraison, les Autels de la peur, d'Anatole France, ou la Main enchantée, de Gérard de Ner-

#### **CARNET**

Elizabeth Servan-Schreiber. Anniversaires de naissance Catherine et Dominique Champiot Victor, Sarah, Lisa et Tristan, - 26 août 1944-26 août 1994. Sylvie Servan-Schreiber et Lou

Wang, Simon, Vincent et Valentine, ont la douleur de faire part du décès de Joyeux anniversaire,

> Philippe SERVAN-SCHREIBER, croix de guerre 1939-1945, avocat honoraire au barreau de Fontainebleau

survenu le 22 août 1994, à l'âge de

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-mité familiale.

- M. Luis Velazquez,

vincent et Miguel,
,ses enfants, et leurs familles,
ont la douleur de faire part du décès
survenu brutalement, le 6 août 1994 de Vincenette VELAZQUEZ,

née GORSSE, sous-directeur de l'action sanitaire et sociale, à la préfecture de Paris de 1970 à 1977, survenu le 23 août 1994, dans sa chef du bureau d'arch

- Catherine Noone,
sa nièce,
Sarah, Judith, Cécile
et Emilie Videcoq,
ses petites-nièces,
ainsi que tous ses amis,
ont le result de faire peri

ont le regret de faire part du décès, sur venu le 22 août 1994, de

Colomba VORONCA

dans sa quatre-vingt-neuvième année, à la maison de retraite de Palaiseau.

Blima-Eva BRZYSKL

née Wajaberg, âgée de trente-trois ans,

Marcel-Heari BRZYSKI,

most pour la France

Albert-Georges BRZYSKI,

neuf ans, mort pour la France,

Victor BRZYSKI,

Arrêtés le 16 juillet 1942 par la

Police de Vichy lors de la rafle dite du Vel'd'Hiv', puis internés à Beaune-la-Rolande, ils furent déportés, via Drancy, par le convoi m 22 du 21 août,

vers Auschwitz où ils furent assassinés. le 26 août 1942.

« Le ventre est encore fécond, d'où

CARNET DU MONDE

Renseignements:

40-65-29-94

B. Brecht.

leur fille et sœur se souvient.

a surgi la bête immona

- Afin que nul n'oublie

**Anniversaires** 

du département de la Seine puis de Paris de 1953 à 1970. le vendredi 26 août, à 15 h 30, en l'église Sainte-Cécile, 44, rue de l'Est, à Boulogne (Hauts-de-Seine), où l'on se L'inhumation a eu lieu dans l'intimité au cimetière du Vaudoué (Seine-

L'inhumation aura lieu dans le eaveau de famille, au cimetière nou-Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement pour les nombreuses preuves de soutien et d'affection reçues reau, avenue Pierre-Grenier, à Bou-

Cet avis tient lieu de faire-part.

- Salima Mahammed. son épouse, Tarik et Karim, ses enfants, M. et Mª Yiahia et Senia Mahammed,

es parents, M= Chahla Benaileaue.

Ses sœus, beaux-frères, belles-sœurs et leurs enfants, Sa famille, Et ses ams ont la douleur de faire part du décès de

Norreddine MAHAMMED,

urvenu le 24 août 1994, à Lille.

Les obsèques auront lieu à Lille, le

samedi 27 août, à 14 h 30, au cimetière de Lille-Sud (entrée porte principale, rue du Faubourg-des-Postes).

Assemblée à la porte du cimetière, à

Cet avis tient lieu de faire-part.

29, rue de la Bassée, 59000 Lille. - Le président du Parti radical,

Ainsi que les membres du bureau ont la tristesse de faire part du décès, lundi 22 août 1994, à Paris, de

> M. André ROSSI vice-président du Parti radical, ancien ministre, député de l'Aisne.

(Le Monde du 24 août.)

Nos abonnés et nos actionnaires, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnet du Mondo », sont priés de blen vouloir nous cam-muniquer leur numéro de référence.

- Le 26 août 1983.

losif FELEA

sous a quittés. Une pensée est demandée à tous ceux qui l'ont comm.

- Le 26 août 1944.

Charles GRIMAUD.

tait assassiné par les Allemands, à magny (Val-d'Oise).

Pierre et Colette invitent ceux qui l'ont connu, simé, et qui ont gardé le souvenir de sa gentillesse, à unir leur pensée dans son souvenir.

- Il y aura cinquante ans, le 26 août

Jacques PERRUTEL,

était lâchement assassiné par des voisins jaloux, dans un bois de Lauragnel (Aude), victime innocente de la loi sur

Mario-France Perrutel

Ni oubli ni pardon.

- Il y a un an aujourd'hui, nous a

Ise SARTIN.

dix-sept ans après son cher Georges SARTIN.

Leurs enfants et petits-enfants se souviennent d'eux avec tendresse.

Souvenirs 5

CUMINT

-----

ايوشيٰي!

. . .

SHOW STEINSALTZ

tin till a stori de

er are rugge

A CONTRACTOR

The section of the

े क्राप्टेर इ.स.च्या

·- ...\*===::

11 14 EAS

1 VT.

1,777,750

- white

- - - - ·

· .-- 1 1 1

wate et im x in ....

- A deux poètes dispanis, 21 mars 1989-25 août 1992.

« Nous aurons perdu jusqu'à la [mémoire de notre rencontre... Pourtant nous nous rejoindrons, pour fourant nous nous rejoinarons, pour [nous sèparer et nous rejoindre encore. Là où se rejoignent les hommes [trépassés : sur les lèvres des vivants. » Samuel Butlet.

Communications diverses

Ecole spéciale d'architecture Rentrée automne 1994

cheliers, diplômés de l'enseignement supérieur, vous désirez intégrer l'Ecole spéciale d'architecture à l'au-tomne 1994 :

- l'examen d'admission se déroulers le jeudi le septembre;

retrait des dossiers : ESA, établissement privé d'enseignement supérieur. 254, boulevard Raspail, Paris-14-; dépôt des dossiers avant le

26 août; - rens. : tél. : 16 (1) 40-47-40-00. Arrêtée avec eux puis internée politique comme « terroriste » à l'âge de Fax: 43-22-81-16. quatre ans. Rosette Schalit-Brzyski,

> **CARNET DU MONDE** Télécopieur : 45-66-77-13 Téléphone : 40-65-29-94 40-65-29-96

ernen an gene god ..... 1969 de Sécrie I

- and Harris Frances Web paper Julger (4) ed. er auf ber ber berte Lite M. purs Millert. the second continuously der the first field

Le Talmud, « sci Fruit de trente amées de tren

- represent the factor of the per den sentratio de la Casa

ment à most 1 + account renn - de Communication adultion de la décimient de l'Année de l'Année The second of the second be Talament fin Las: - week

to the state of the state of VINE OF VERMEN beer affeir Laplentund in erre dering falle bend ! esperad does nectation to the second on a second on the se a partir de les saiste en la parts the fire which our fire and the fire of the fire

Andrease seminated to the series of the seri



# Le Monde

# La loi du désordre

« L'irrémédiable » est son univers : livre après livre, avec une cohérence et une rigueur remarquables. Marie Redonnet met à nu la violence qui habite le monde

de Marie Redonnes POL, 160 p., 80 F.

romancier italien Paolo V

See A Personal Company والراز فاستطو وتطوروها \*\*\*\* S ....

公舗を テープ 

E PAGE # LONG OF A LONG

MANAGES SANS 神聖教 はまた さら シニュ सम्बद्धाः अस्ति ३ १० — grant Trib at Familie (1975)

**意识下玉** 

make any and a **新班** 一、一、

भै स्थापित्रकार ५० । 🔑

A Section 1

A 10 2

estate to see 🚅

اومنت تجارب أسيآت

ೆ <sup>ಸ</sup>ಕ್ಷ ಕ್ರಾಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಗು ಎ

and the second

المتعدد المتعدد المتعدد

Acres 400 54 155

----

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

चन्द्रका है हैं . . .

grande de Rollins de la companya del companya del companya de la c

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

3

er 1997th San Air

್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಎಲ್

والأسطيرة والعالج فأراث

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮುಗ್ಗಳು

and the second 

اروي او المراجع الأ<del>راد المنظيمة</del> الأواد

Post.

r Salar

5

Depuis bientôt dix ans, dans ses romans ou contes comme dans ses pièces de théâtre. Marie Redonnet met en scène et développe, avec une conscience et une rigueur remarquables, ce qu'on pourrait appeler une logique du désastre. Désastre hérité, inscrit dans la généalogie et l'histoire des êtres; désastre à venir, imminent, dont le présent est la préparation, l'attente angoissée. Mais cette catastrophe, dont le souvenir et la crainte se confondent, ne prend pas, sous la plume de l'écrivain, valeur de mythe des origines on des fins dernières. Loin de toute préoccupation métaphysique, et à plus forte raison psychologique, c'est bien une perception critique - dans tous les sens du terme du monde, de notre monde, que Marie Redonnet, livre après livre, construit et donne à voir.

Pen d'écrivains de sa génération - ceux qui sont nés dans les années 50 — peuvent, à ce degré, revendiquer la cohérence d'un style et d'une pensée; pensée obsédante plus qu'idée ou théorie. Et c'est à l'intérieur de cette cohérence, conformément à une logique des plus contraignantes, que l'œuvre se renouvelle, s'approfondit, pour tenter de traduire cette perception et s'approcher au plus près de son objet. D'emblée donc, l'univers de Marie Redonnet est posé, qu'il s'agit d'explorer, dont il faut établir le cadastre.

Il y eut d'abord les très brefs poèmes aphoris-tiques du volume le Mort et Cie (1), qui exposent en instantanés, sous forme d'énigmes, d'improbables sentences, les thèmes et les obsessions que les livres survants développeront. Vint ensuite un recueil de contes, Doublures (2): ici, la catastrophe est déjà nommée, certaine autant qu'inexpliquée ; un obscur destin marque chacun des douze personnages - pantins plutôt - de ces nouvelles, les conduisant sur une pente où la fatalité et la répétition menent le jeu. Mais il manquait encore cette singulière géographie imaginaire où des micro-sociétés d'hommes et de femmes se croisent, se déchirent, s'aiment parfois, pâtissent toujours. La trilogie romanesque - Splendid Hôtel, Forever Valley et Rose Mélie Rose (3) -, puis Silsie (4) et Candy Story (5) out dressé les cartes de ces lieux plus emblématiques que naturels - villes, mer, îles, vallées, digues et frontières, et anssi hôtels, phares... « De la géographie, j'ai toujours retenu les points cardinaux », affirmait Silsie. Parallèlement, Marie Redonnet a écrit pour la scène, et fait dérision glacée où un humour impavide se fige dans le drame.

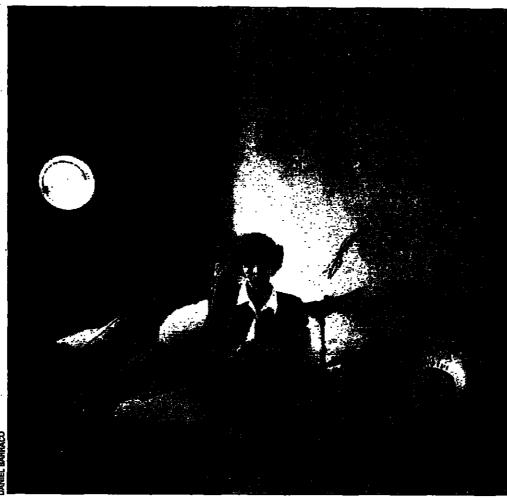

Marie Redonnet : une singulière géographie imaginaire.

Nevermore s'inscrit dans la même logique, décrit un même désastre, se déronle dans un même paysage, solidairement onirique et réaliste. Mais cette reprise incessante n'est en rien un piétinement : Marie Redonnet ne gère pas un fonds de commerce romanesque. Chacune de ses histoires met en place ses propres données, invente son rythme, sa modulation, révèle un mécanisme inédit de cette grande et mystérieuse logique qui préside au projet génémême, à l'intérieur du cadre étroit et astreignant récifs, un volcan, le phare désaffecté, des bateaux

que se donne l'auteur, à prendre une étrange, inquiétante épaisseur.

C'est encore une fatalité malheureuse, affirmée dès le titre, qui domine dans Nevermore. Une frontière sépare San Rosa, ville aux mains de politiciens et de banquiers véreux, usée par une corruption souterraine, de Santa Flor, où un golf et un complexe hôtelier ont été bâtis sur les lieux d'un ancien camp de la mort. C'est là que les parents de Willy Bost ont disfigures vides et interchangeables; ils parviennent un vide de mémoire. Comme décor, il y a la baie, des

transformés en cabarets et en bordels, un « centreville comme une plaic empoisonnée », une église et son très peu catholique curé, un grand garage, un cirque... Paysage de fiction, de rêve, ou plutôt de cauchemar, découpé selon les lois d'une secrète géométrie mentale; paysage à l'image des êtres qui l'habitent et des épisodes qui s'y succèdent : réduit, vidé, simplifié jusqu'à devenir la surface d'un tableau qui hésiterait entre la naïveté el l'hyperréalisme.

Willy Bost a été nommé à San Rosa pour seconder le commandant de police Roney Burke. Ponctuée de meurtres et de suicides, l'enquête labyrinthique que mènent les deux hommes, pour tenter de comprendre et de dénouer les crimes anciens et présents qui sont l'ordinaire de San Rosa, ne les conduit évidemment à rien. Comme « tous les habitants du centre-ville », r ils ne croient plus que quelque chose jamais puisse changer en bien. Devant eux, ils ne voient que le pire ». La décomposition est trop avancée, sans remède. Dans cette société où l'on ne vit que pour s'enrichir et pour tirer jouissance de son pouvoir de piétiner l'autre, où l'on ne rend jamais justice aux victimes, le mai a tout gangrené. Le mot même de morale a perdu jusqu'au souvenir de son sens ; renversant à bon escient une formule désormais tristement célèbre, un personnage trouve le mot juste : « Il a beau être coupable, il n'est pas responsable. »

Dans cet univers de violence généralisée, erratique, où l'amour et la sexualité ne peuvent être que des passions brutales, où le désordre fait la loi, on doit vivre avec l'a irrémédiable ». Alors on vit. On obéit à cette loi ; on s'accommode de ce désordre. Répétons-le: cette vision rigoureusement sinistre du monde n'est pas une vision complaisante ou morbide de sa fin. Il faudrait presque dire le contraire : elle est comme l'affirmation, certes outrée, excessive, caricaturale, de sa pérennité.

On a parlé à propos des romans de Marie Redonnet d'écriture blanche, de style minimaliste. C'est un peu vite dit. Car si, comme il est encore plus visible dans ce dernier roman, l'économie de sa phrase et de sa narration est calculée au plus juste - l'auteur est passé du « je » au « il » -, si tout pathos est écarté, ce n'est pas en raison d'une pénurie de l'émotion, mais pour mieux mettre à nu les motifs de cette violence qui habite le monde ; qui l'habite plus pour le faire souffrir que pour le faire mourir.

Patrick Kéchichian

(I) POL. 1985. (2) POL. 1986. (3) Minuit, 1986 pour le premier, 1987 pour les suivants. (5) POL 1997

(6) Tir et Lir (1988), Mobie-Diq (1989) et Seaside (1992), Minni

# Le Talmud, « science des degrés »

Fruit de trente années de travail, la version de la Loi « orale » juive commentée et traduite par le rabbin Steinsaltz est désormais accessible en français

LE TALMUD L'ÉDITION STEINSALTZ Guide et lexique Traduit de l'hébreu par les rabbins Jean-Jacques Gugenheim FSJU & J.-C. Lattès, 290 p., 240 F. Mêmes traducteurs et mêmes éditeurs. 257 p., 249 F.

---:

. • •

L'idée de traduire le Talmud de l'araméen dans les langues parlées par les communautés juives du XX siècle n'est pas nouvelle. L'édition en anglais, à la fin des années 1930, sous la direction du rabbin Isidore Epstein, a précédé de plus d'une trentaine d'années la vaste entreprise de traduction et de commentaire en hébreu moderne, et, cette année, en français. Cette dernière a été mise en œuvre à la fin des années 60. par l'Israélien Adin Steinsaltz (Even israel), un proche du mouvement Loubavitch. Les éditions Verdier, et le rabbinat français (éditions Keren-hasefer ve-halimoud) avaient en leur temps mis à la disposition du public des traductions partielles en français: la Michna (la première et la plus ancienne partie du Talmud, ou

que des extraits de la Guemara (mot à mot : l'« accomplissemara forment, à elles deux, le corpus talmudique proprement

Le Talmud (la Loi « orale », compilation de commentaires de la Loi « écrite » - la Bible - produits entre 200 avant Jésus-Christ et le VI<sup>o</sup> siècle de notre ère pour définir l'application des décrets divins dans tous les domaines de l'existence) comprend deux recueils. L'un, le Talmud de Jérusalem, plus concis et plus obscur, a été rédigé à partir du IVe siècle sur le sol palestinien. L'autre, le *Talmud de* Babylone, a été écrit à partir de la fin du Ve siècle. Il est né sur le terreau d'une diaspora « babylonienne » qui jouissait, entre le Tigre et l'Euphrate, d'une grande autonomie politique et culturelle sous le règne des Parthes puis des Perses zoroastriens. Le Talmud de Babylone comprend 5254 inquarto. Il est divisé en six ensembles et 63 traités. C'est cette version qui est aujourd'hui proposée par l'équipe du rabbin Adin Steinsaltz, au rythme de deux traités par an. Ont paru,

«répétition de la Loi»), ainsi cette année, un Guide et la société gréco-romaine, Lexiques, qui suppose du lecteur au moins une connaissance de ment », le commentaire ultérieur l'alphabet hébraique, et les prede la Michna); Michna et Gue- miers folios du traité consacré aux relations matrimoniales ainsi qu'au contrat de mariage: Ketoubot.

> Pourquoi débuter cette longue série par le mariage ? Il est frappant de constater qu'aux Etats-Unis l'intérêt actuel pour les études talmudiques croise le phénomène des gender studies, c'est-à-dire la question des relations entre les sexes. L'œuvre d'un rabbin et universitaire californien, Daniel Boyarin (son dernier ouvrage, en anglais, porte le titre significatif de Carnal Israel: reading sex in talmudic culture, University of California Press) en est l'un des échos. Sa thèse : la « culture talmudique » édifierait une image de l'homme plus proche de la nôtre, et différente de celle de la tradition grecque ou romaine. Les juifs du Talmud auraient une autre représentation de la « virilité », radicalement contraire à celle du héros antique.

Le monisme de l'« homme du Talmud », pour Daniel Boyarin, viendrait inquiéter la hiérarchie et le dualisme culturel qui, dans

femme, l'ame et le corps, etc. On devine sans peine les applications contemporaines de ce genre de théories...

Mais bien avant d'interpréter la culture talmudique se pose, pour le profane, la question de la simple lecture. Comment surmonter l'obstacle que représente l'étrangeté d'un style allusif, bourré de références à un univers millénaire? Comment percer le laconisme de raisonnements dont les prémisses sont souvent sousentendues? Dans les yeshivot (académies talmudiques), le maître faisait face à l'élève, lequel abordait son texte secondé par un autre disciple plus avancé. C'est ce compagnonnage dans l'étude qu'Adin Steinsaltz veut faire renaître, en rétablissant, avec force notes et commentaires pour le lecteur inexpérimenté, les chaînons manquants du

Autre obstacle, plus difficile à lever: nul texte de la tradition juive n'a, plus que le Talmud, subi e l'enseignement du mépris », selon l'expression de l'historien Jules Isaac.

> Nicotas Weill Lire la suite page 15

#### LE FEUILLETON de Pierre Lepape Géomètres du malaise

Jean-Pierre Chanod, Nicolas Kieffer, Eric-Emmanuel Schmitt : trois écrivains entre trente et quarante ans qui ont eu le temps de rouler leur bosse avant d'oser leur premier roman. Ingénieurs en mots et en idées, ils construisent leurs livres avec sérieux, comme on fait une route. Mais rien n'excite davantage leur appétit créateur que les difficultés du chantier, là où le savoir-faire ne suffit plus et où l'art est exigé. Chanod, Kieffer et Schmitt sont joueurs; bons et beaux joueurs.

#### HISTOIRES LITTÉRAIRES par François Bott Scène de ménage

Jean Dutourd a intitulé son dernier pamphlet le Vieil homme et la France. Mélange de réflexions, de réveries. d'emportements et de nostalgies, c'est la dernière version du « dépit amoureux ». Jadis, la France passait pour « la plus aimable » des nations, et Paris était « le nombril » de la planète. Aujourd'hui, « la France s'est perdue de vue », « la France a vendu son âme ».

#### **D'AUTRES MONDES** par Nicole Zand La gloire de Henry Roth

En 1934, Henry Roth publie, aux Etats-Unis, son premier roman, l'Or de la terre promise. Malgré d'élogieuses critiques, l'ouvrage est un échec. On n'entendra plus parler de son auteur avant que, trente ans plus tard, le roman, exhumé par une petite maison d'édition, ne devienne un best-seller. Encore trente ans et voici qu'Henry Roth, qu'on croyait mort, publie - à quatre-vingt sept ans ! son deuxième livre en forme d'autobiographie.

CUNT IN MINE 1044 4 44

**OUR** rendre moins

LE VIEIL HOMME ET LA FRANCE de Jean Dutourd.

Flammarion, 180 p., 85 F.

triste l'automne, Jean Dutourd fait une scène de ménage à la France contemporaine. S'étant levé de méchante humeur, il grogne et rouspète contre ce qu'elle est devenue. Parce qu'il avait traduit jadis le Vieil homme et la Mer, il a intitulé son pamphlet le Vieil homme et la France. Mélange de réflexions, de réveries, d'emportements et de nostalgies, c'est la dernière version du « dépit amoureux »... «La France est une personne », avait écrit Michelet. Pas comme vous et moi, sans doute, mais « une personne » tout de même, dont Roger Nimier donnait déjà de mauvaises nouvelles en 1950: malade et ruinée, la vieille dame gardait la chambre ; et l'on parlait d'elle « à voix basse », en se demandant qui avait dilapidé son héri-tage... Jean Dutourd confirme le diagnostic et

perdue de vue », dit-il. Tout s'est gâté quand elle a commencé d'imiter les Américains pour les remercier de l'avoir libérée. Jusqu'à la fin des années 60, de Gaulle lui rafraîchissait encore la mémoire, mais ensuite les Français sont devenus des « perroquets » de l'Amérique. En 1974, Jean Dutourd n'a pas « avalé » le discours prononcé en anglais par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. «La France a vendu son âme », écrit-il, et ce « n'est jamais une bonne affaire », malgré le succès de ce genre de négoce.

partage la déception de Nimier. Durant les dernières

décennies, « la France s'est

HISTOIRES LITTÉRAIRES

par François Bott

Scène de ménage



ou les vaudevilles d'autrefois avec les feuilletons de la télévision, Jean Dutourd en conclut que même « notre bětise nationale » n'est plus ce qu'elle était. Alors, il parle de « décadence », car « on

reconnaît l'énergie d'une civilisation à la bonne qualité des choses médiocres »... Voilà, le mot est lancé: décadence ou déclin. Mais Jean Dutourd se méfie. Le dépit que lui cause la France contemporaine dissimule peut-être sa mélancolie de vieillir. Et ses sombres rêveries, ses airs

grognons ne déguisent-ils pas le ressentiment d'un

homme que l'époque a laissé « sur place », tandis que la vie se poursuivait ailleurs? La vieillesse n'est pas moins « ingrate » que l'adolescence. Vieillir, c'est sans doute se retrouver dans sa propre nation comme dans un pays « étranger »... En dévisageant la France, Jean Dutourd se dévisage. Il se demande si Proust et Dickens faisaient, comme lui, des grimaces devant leur miroir matinal. Deuxième prix des mauvais caractères, le premier reve-nant à Léautaud, il se reproche quelquefois de « gémir » et de « tomber dans un travers » qui l'agace chez les autres. Après tout, la vieillesse ne présente pas que des inconvénients. Elle apprend notamment à « payer ses dettes », maigré les ingratitudes qu'elle comporte. C'est « une meil-leure affaire que de régler ses comptes », nous dit Jean Dutourd. Et nous le croyons

A quoi sert, en effet, de nourrir des rancunes et de méditer des vengeances quand il suffit de se tenir au bord de la rivière pour voir passer les cadavres de ses ennemis? Dans sa jeunesse, Jean Dutourd pensait que ce proverbe était « une galéjade de pêcheur à la ligne » et qu'à force de rester sur la berge, on attrapait seulement des rhumatismes. Mais non, cette histoire n'est pas une fable. L'âge venu, tout le monde

volontiers...

Jean Dutourd appelle cela l'esu ≠. Tant pis pour Héracline qui «pleureit sur l'esu courante », parce qu'elle figu-Jean Dutourd le traite de vielt imbécile ». Même à vingt-cinq siècles de dis-tance, c'est dur à « encaisser ». Mais cela nous vaut le plus joli passage du livre, avec cette idée que les fleuves et les rivières sont « le grand spectacle de la

O UAND it se retourne sur sa propre existence, Jean Dutourd juge que « le bonheur est une chimère pour grandes personnes », sauf dans les moments de l'écriture ou de la création. « Ces moments sont déli-cieux », dit-il, même si l'on dépeint la décrépitude de la France, le naufrage des civili-sations, le crépuscule de la littérature et les nostalgies de la vieillesse. Tant que j'écrirai, l'aurai de l'avenir: voilà le credo de Jean Dutourd... Et l'ennui, le contraire du bonheur, c'est « l'hiver de l'imagination ». Jolie maxime encore... Elle appartient à la petite musique personnelle de ce « vieil homme » très mécontent de la France. Pour chaque auteur, la fameuse « petite musique », c'est une façon bien particulière de rendre les choses, les âmes, les paysages, les sentiments, les gens. On reconnaît celle de Jean Dutourd, mélancolique et savoureuse, sous les débordements de la « scène de ménage », même s'il a quelquefois l'impression que quelqu'un « toussote » dans son dos et lui souffle des phrases lorsqu'il travaille dans sa « robe de chambre de retraité de la SNCF, achetée à la Samaritaine ».

★ Signalons également un essai de Patrick Gofman, Jean Datourd, 2013 éditions du Rocher (138 p., 99 F).

🛊 ويندون

tina di amin

2-4

1 - 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7

a - int in

್ ಎಕ್ಟ್ <del>ಕ</del>ೃತ್ತಿಕ

-- 1- -<del>------</del>

\* . \* \*<u>\*\* :=</u>

in tal∟<u>in</u>e

. . . . . . .

1 5-

25.2

4.1

. 1. = 4 &

27 人民主要

Trust (<u>m. n.</u> France (m. n. n.) Species

120

ಾಗಿಯೇಗಿ ಕ್ಷಕ i en de

موالي يواد

Your Ing.

್ ಮಾಡಿಕ್ಟಾಗ

Norday Chreisen

12-

\*\*\*\* + 4 \(\frac{1}{2}\) + 4 \(\frac{1}{2}\)

- 4

化油油

1.00

A LA MERCI D'UN COURANT VIOLENT

(Mercy of a Rude Stream)

de Henry Roth. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michel Lederer . Ed. de l'Olivier, 404 p., 139 F. L'OR DE LA PROMISE

mais le modèle de l'urbanité.

Une grammaire de la vie

sociale... A présent, hélas l

c'est la langue française qui

se démode et prend des airs de province, tandis que les

(Call it Sleep) de Henry Roth. Nouvelle réédition de l'ouvrage publié en 1968 (puis 1989), traduit par Lisa Rosenbaum, Grasset, 453 p., 110 F.

JBLIER son deuxième livre - le premier tome de son autobiographie, prévient-il! - à l'âge de quatre-vingt-sept ans, après soixante ans de silence, n'est pas chose banale. C'est ce qui est carrière d'écrivain offre un stupéfiant sujet de réflexion, tant sur la gloire littéraire que sur les ravages causés par les traumatismes de l'enfance. L'homme serait-il vraiment tout entier dans les langes de son berceau? Ou dans les rêves de ses dix premières années ?...

Auteur célèbre - et inconnu à la fois - d'un seul roman, l'Or de la terre promise, Henry Roth réapparaît comme pour solder ses comptes avec une enfance qui aura tant imprégné sa vie et son œuvre. Comme pour se défendre contre un passé qui, finalement, l'a fait ce qu'il est. On le croyait mort depuis si longtemps que l'annonce de la publication de son second livre a fait, au printemps 1994, l'effet d'une bombe dans le monde de l'édition.

L'Or de la terre promise - un de ces livres rares, miraculeux, qui aura, parions-le, une existence d'autant plus longue qu'il aura mis des décennies à renaître et à trouver son public - avait raté sa première vie. Enterré après la faillite de ses éditeurs successifs et l'échec de sa première publication en 1934, malgré des critiques formidablement élogieuses. Condamné au pilon. Exhumé en 1960 par une petite maison d'édition, puis réédité, en 1964, en collection de poche par Peter Mayer (l'actuel patron de Penguin Books), à un moment où les Américains prenaient conscience que le melting-pot, la fusion des « tribus » qui avaient fait les Etats-Unis, était une illusion, le roman se vendit à plus d'un million d'exemplaires.

Publié en France, chez Grasset, dans le sillage de ce triomphe, le livre passa à peu près inaperçu, peut-être parce qu'on ne voulut y voir qu'un banal roman sur la misère d'immigrants juifs dans les taudis de New-York... Grasset le réédita en 1989 et le ressort aujourd'hui, fort opportunément, en même temps que paraît le deuxième livre de Henry Roth aux éditions de l'Olivier, permettant ainsi de confronter une même histoire, écrite avec des moyens stylistiques et techniques tout à fait ? différents par un homme préoccupé de tout dire avant qu'il ne soit définitivement trop tard, soucieux de déterminer enfin quel fut le rôle de l'écri vain, maître de la fiction plus que de la réalité. « J'ai vécu trop longtemps », veut faire savoir cet homme affaibli, perclus de rhumatismes et d'arthrite, veuf, après cinquante et une années de mariage avec la fille d'un pasteur baptiste, une b pianiste qui avait été l'élève de Nadia Boulanger. § « Que faire de tous ces gens, ces «personnages » que j'ai introduits, dont j'ai parlé et dont je connais le sort, et des autres auxquels j'ai survécu dans la vie mais pas dans le récit... », s'interroge-t-il.

Après l'insuccès, en bon communiste américain, il aura voulu faire coïncider son engagement politique et ses écrits. Une sorte de suicide du romancier, qui, ayant brûlé ses manuscrits, va changer de vie, quitter New-York et faire tous les métiers :

t.

D'AUTRES MONDES

par Nicole Zand

bûcheron, surveillant dans un hôpital psychiatrique, ven-deur ambulant de sirop d'érable, éleveur de gibier d'eau, répétiteur de mathématiques etc., déménageant au gré de ses emplois, de Greenwich Village vers le Maine, puis le Nouveau-Mexique, vivant un temps dans un mobile home, ces roulottes où logent les ouvriers temporaires au gré de leurs pérégrinations.

'OR de la terre promise (en anglais, Call it Sleep:
Autant l'appeler sommell ») n'est pas seulement l'enfance d'un immigrant juif, arrivé, comme des centaines de milliers d'autres, au début du siècle, à New-York. « Et ceci est le pays de l'or ? (...) Tu es maigre. Il y a donc la même vieille misère dans ce pays neuf... Tu as eu faim. Je le vois », s'inquiète la mère s'adressant à son mari, venu la chercher à Ellis Island. Elle porte dans les bras un enfant de moins de deux ans - l'auteur -, qui ne connaît pas encore son père, parti avant sa naissance de la lointaine Galicie, alors dans l'empire austro-hongrois.



Hester Street, il y a un siècle.

Placé sous le signe de Shakespeare («Mon orgueil gonflé d'air/ A fini par crever sous moi, et me laisse maintenant/ Epuisé et vieilli par les labeurs, à la merci/ D'un courant violent qui doit m'engloutir à jamais. » Henry VIII, III, 2) plutôt que sous celui de Proust, ce nouveau livre reprend l'histoire de David, nommé ici Ira, pendant l'été de 1914 et élucide les mystères du roman. Un vieil homme se penche sur son enfance creusant indéfiniment dans sa mémoire pour retrouver le garçon qu'il fut. Vaincu d'avance, pourrait-on croire: pauvre immigrant juif, avec une brute de père incapable de garder une place, une mère qui ne parle pas l'anglais, déraciné.

Ira Stigman a huit ans lorsqu'éclate la guerre, là-bas, dans cette Europe que la famille a fuie. Il vient de quitter, « pour son malheur », pensera-t-il toute sa vie, le Lower East Side, le quartier où s'entassaient les pauvres juifs, pour un secteur encore plus misérable, le Harlem de la 119° Rue, peuplé en majorité d'irlandais qui se moquent de lui : « Les juifs, faire de l'argent, oī ! oī ! »... Il se sent victime d'une exclusion qu'il n'a pas méritée, se réfugie dans les livres et les contes de fées d'un autre monde. Mais, peut-être, fabrique-t-il lui-même son exclusion et son malheur, honteux de sa différence, de cette mère qu'il adore, mais qui ne peut se faire comprendre et qui écorche même le nom de sa rue. Honteux aussi de ce père incapable de faire son chemin dans cette « terre promise ». Honteux finalement d'être juif, méprisant les études commerciales, « du moins depuis que les non-juifs aussi bien que les juifs lui avaient fait prendre conscience que

les juifs ne pensaient qu'aux affaires, le bizniss ». Le retour au judaïsme qu'il avait répudié, la prise de conscience au moment de la guerre de six jours de la menace qui pèse sur un pays qui ne lui est rien, pense-t-il, coîncidera avec le retour à l'écriture, autre « terre promise ». Avec la volonté de mettre fin à la stérilité en se colletant avec un adversaire qu'il finit par maîtriser, son ordinateur, qu'il nomme Ecclesias, qui lui permet de mettre en perspective les deux personnages qui le représentent, lra et David, aux deux extrémités d'une vie qui a résisté au « vent violent ».

> CTION ou document?... Dans ce deuxième livre, qui n'est pas seulement une autobiographie complétant un chef-d'œuvre avéré, on retrouve, avec délectation et irritation à la fois, l'art de l'écrivain qui éclatait dans l'écriture et la composition de son roman. Et son masochisme. Sous une forme en apparence banale, transparaît, là encore, l'influence d'un James Joyce, l'exilé, auquel Roth peut se comparer, faisant de l'art à partir du sordide. Ce « vent violent » maîtrisé, c'est comme l'achèvement, l'élucidation d'une vie, où éclate, en même temps que la volonté de ne pas être un juif comme les autres comme son père -, l'adoration pour sa mère, la complexité d'une famille - « Neuf enfants survivants, cinq filles et quatre garçons, tous en Amérique, sauf Genya (qui plus tard devait disparaître avec sa fille dans un camp d'extermination nazie »). C'est la richesse que donne, finalement, le fait d'être différent. La richesse aussi du yiddish, sa langue intime, la langue de sa maison qui contamine sans cesse la langue de l'école, une langue qui n'est peut-être qu'un jargon, mais dont l'écrivain démontre admirablement combien elle est capable d'exprimer la tendresse la plus fine et la grossièreté la plus crue. Une langue dans laquelle on a mille façons de dire : « Crève! » ou « Je t'adore! »

HE PAR AN IN THE WAY

ronde sous divers to

married free to E. I do acereuge darient ift !



LUMIÈRE DU SOIR de Brigitte Le Treut. Ed. Viviane Hamy, 124 p., 75 F. LA PROMESSA de Florence Mauro. Ed. J.-C. Lattès, 142 p., 99 F.

🙀 palaring 👵 🖫

Telegrafi Cant to

reference to

derende 🕳 🗸 🗸 🗸

The same of the same of the

ச**ச்சி**ர்க்கிட்≛ ஆக்கிக்கு

Personal at ...,-

JAMES & LEGISLES

THE SECTION S.

THE PARTY OF THE P

华族中国 19

Marie William Daniel Co.

A MARK SHOWN IN

**्रिक्स्या**द्वार्थं स्वतंत्र स्थापन । १९५५ च

MARKET SALE STORY

世界最終設置が 記る立 しゃいりょう

Marie de la Santie de la constantie de l

Commence of Francis Ass. In

Leaving Control of Control of Control

Distribution Made Co. 19 Co.

**海海洋海洋 第**位 二十二

Serve de reservir un

A REPORT OF THE

THE PERSON NAMED AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN CO

Lindragen of the state of

支援機 連り上 かんごう

新聞書献はもある。 デーデ

ते इति के हैं का दूका संनदत

भग्ना सम्बद्ध <del>। हा</del>त्र सम्बद्ध होता हता

· was seen to be an

H SYMP Park THAT CAN A

法诺

**Æ**∵

بز

\*\*\*\*\*\* × .... to be listed assertion to

இது நெழி நடித்த பிரியிர

भ *ार ज*न्म हैं द्वार केर (4)

Partie and Comment of the

ter carrier

A Series of the series of the series of

Jales Calabara San Cara

भारत अञ्चलीय हान्य होनान्य का उपार कर है।

A War of the second

SEEDLESS THE SECTION OF THE RESIDENCE

CANTER THE THE WORLD STORY

新 温度の質 まいしょう こうごう

Separate de

Service and

ت = سسوء

Frail Fi

egg et et t

Manage 11 11 11

 $\operatorname{Lig}(\mathcal{L}) \cong \mathbb{Z}^{n} = \operatorname{Lig}(\mathfrak{T}^{n})$ 

编型的 放大电

7.42. 01

Same and Sa Same and Same and

ا د د فه چاه **مواهد** در دو پاره و در دو

す事の漢。器 (Light 70) は こう

المرادية العادية عشا وريومين

(14<del>1,441,423,514,42,42</del>,42

المادة التعق ومعالم

the service of the pro-

دادي المرابعة<del>(يُفسيد</del>

क्रम**्ट** के केल्डिन के क

الأستعقدية والغضار

কুক্ত্ৰেট্ডুক্তির সঞ্জ ত

where each distribution in the

केल के किस्तारी करेंग्रेड के किया है। जिल्हें के स्वार्थ करेंग्रेड के किया किया के किया के किया किया

<del>्वा</del>त्र रहत्त्व देशका विकास का स्टूबर का स

at (ಕರ್ಮನ್ ಕೆಲ್ಲ ತ್ರಾಗಿ

Marie de marie de la companya del companya del companya de la comp

**≱**8.65€0.± ... 4 ... \_ \_ \_ \_

त्रिक्षा क्षेत्रके त्राप्तकात्र विकास स्थापना व्यापना व्यापना व्यापना व्यापना व्यापना व्यापना व्यापना व्यापना व विकास व्यापना व्यापना

De Brigime Le Treut, qui public avec Lumière du soir son premier roman, on he sait rien, sauf son lien de naissance, Bordeaux, Une ville, qui, au fil des siècles, a « produit » des écrivains qu'on rêve d'égaler. Bon signe. Tout comme est « bon signe », on l'espère, ce bref récit sans afféte-rie, sans prétention, qui tire son charme de sa simplicité, de son économie

Si l'on s'en tenait à l'anecdote et à quelques citations, on pourrait conclure à la banalité.

Une femme vicillissante, Amé, accueille pour des vacances Maiou, la fille d'une de ses jennes amies. Elle ne l'a vue qu'une fois, bébé, ou presque. A priori, aucune des deux n'est satisfaite de cet arrangement, conclu à la dernière minute, pour « dépanner » Louise, la mère de Malou. Si Amé a consenti, avec réticence, à accueillir la petite fille, c'est par tendresse pour Louise, qui habita plusieurs années sous son toit -Amé louait des chambres à des étudiants. Tout cela n'est que fugitivement évoqué, mais donne au texte un arrière-plan passion-

La séduction de ce livre est donc, comme il se doit, dans la

# Mini-vie

MISTER MOUSE de Philippe Delema. Ed. du Rocher, 175 p., 89 F.

Qu'est-ce que la souris pour l'homme, sinon un animai nuisible, pilleur de denrées et terreur ancestrale des femmes? Mais la souris est aussi la vedette de certains bestiaires littéraires - de la Joséphine, cantatrice du peuple des souris, de Kafka, à la récente bande dessinée de Art Spiegelman, Maus. Frêle créature prisonnière de son art et de sa solitude dans le premier cas, ou martyre de l'Holocauste dans le second, la souris saît ainsi se montrer profondément humaine.

Humain, Jeremy Mouse l'est aussi sans conteste: après avoir travaillé à la cueillette des prunelles, ce « gentiemouse-farmer-élégant-confortable » fait la vaisselle, couche les enfants puis goûte une nuit d'amour avec Mrs Mouse. Mais cette vie sans histoire n'est-elle pas la façade de petits vices coupables ? Le plaisir rituel de la bière rousse et du tabac à pipe par exemple, ou cette propension à se regarder dans les glaces et à vouloir se faire aimer de ses sembiables, tout en trouvant une satisfaction maligne à les contrarier quand il le peut...

Petits plaisirs plus ou moins innocents auxquels va bientôt s'ajouter celui, émerveillé, de l'écriture. Car Mister Mouse écrit, « il écrit tout petit : les jours, les ciels, les choses, les odeurs, et le fouillis où ses jours s'épa-nouissent ». Mais pourquoi écrire, pourquoi se regarder dans les miroirs et vouloir l'amour de tous? Le bonheur ne serait-il pas simplement dans la certitude d'une

vie simple? D'une écriture chaude et limpide, doucement ironique, Philippe Delerm explore notre quotidien. Il dit les petits riens et le grand amour, les faiblesses dont on a honte et les tâtonnements vers un absolu qui ne nous appartient pas. Mais il dit aussi et surtout le bonheur de l'écriture, dont il a su revenir pour nous le faire partager.

Nicolas Chrétien

manière, dans le ton, juste, dans la délicatesse de la narratrice, vers l'océan. Un moment déli-Amé. Cette femme a été peintre. portraitiste, et son sens de l'observation la porte aux croquis, aux descriptions, très bien venues. Amé regarde et se regarde, ne juge pas et ne se plaint pas. Elle procède par petites touches, et on comprend que sa vie a été cassée par la mort prématurée de son mari, un musicien connu. L'irruption imprévue d'une enfant lui montre combien elle s'est repliée, « endurcie », « séparée du monde » : « Une présence étrangère en permanence près de moi m'est devenue presque insupportable. » 11 est difficile de lutter contre cet engourdissement. Le corps devient sec, oublie les caress les contacts - en vient même à les

> Drôle de couple

redouter et à les fuir.

Pourtant, Amé s'embarque dans un curieux voyage avec Malou, qu'elle croyait encombrante et qui était triste de devoir passer des vacances avec une vieille dame inconnue. Elle font, avec tranquillité et naturel, des choses « folles » pour une enfant et une dame âgée : suivre un jeune pianiste de bar dans quelques-unes de ses étapes estivales; faire de l'anto-stop; habiter ici ou là, au gré des rencontres...

Voilà un drôle de couple, débarrassé des liens familiaux. Pas une grand-mère et sa petitefille, mais deux personnes qui sont ensemble très provisoire-ment et trouvent dans la certitude de l'éphémère un plaisir secret. Une émotion douce, comme la lumière du soir, dans le Sud-

cieux, poétique, une « mélodie paisible au'on ne connaissait pas », pourrait-on dire en détournant une remarque d'Amé dans Lumière du soir.

Florence Mauro, elle, a vingtneuf ans et cherche aussi la simplicité, dans la Promessa, qui s'ouvre sur un beau tableau donnant le ton de ce premier roman auquel la campagne toscane offre sa lumière et sa couleur: l'histoire de deux frères, Valerio et Elio, aux destins contraires, dominés par la haute figure du père, Domenico. Valerio est doné pour le plaisir, le bonheur et le soleil. Il a « décidé que la vie devait être belle ». Il épouse la belle Luisa et tout leur sourit. Elio, de trois ans son aîné, est plus sombre. Il fuit, en s'installant à Venise, un chagrin d'amour. Ses amours sont toujours tourmentées, difficiles,

Valerio, évidemment, voudrait, au nom de la fratemité, amener Elio de son côté, mais bute sur la froide réalité. Ces deux hommes n'ont en commun qu'une enfance, des jeux, une proximité transitoire. Seule la mort du père pourra les rapprocher. Momentanément, sans aucun doute.

D'où vient que ce texte, agréable coup d'essai, n'a pas le charme de Lumière du soir? Peut-être d'un abus des phrases courtes, qui apparaissent moins comme style que comme procédé. Cela dit, on ne s'ennuie pas en lisant la Promessa, une preuve de plus que les jeunes romanciers savent se garder de la veine trop ouvertement autobiographique et attendre de pouvoir y prétendre.

Jösyane Savignean

# Traces trompeuses

**QUELQUES JOURS** de Jean Lods. Calmann-Lévy, 288 p., 110 F. (En librairie le 30 août)

La biographie est un genre littéraire très particulier. Où l'on réécrit ce que vingt autres ont dit, où l'on entreprend un vrai travail d'enquêteur en sachant que le plus secret de l'être dont on narre la vie et étudie l'œuvre vous échappera toujours. C'est frustrant, mais allez faire autre-

Cette frustration. Romain Desrieux, auteur de Sur les traces de Simon Rivière, la ressent plus encore qu'un biographe ordinaire. Non seulement il n'a jamais rencontré Simon Rivière, mais il est le fils de cet écrivain qui ne l'a pas reconnu. L'ouvrage achevé – « sa couverture comme une pierre tom-bale » -, Desrieux a l'impres-

sion, malgré les confidences qu'il a reçues, les correspon-dances et photos inédites qu'il a obtenues. « de ne se trouver que face à une banque de données, à une accumulation de matière d'où avait disparu tout ce qui avait constitué la vie même de son père». Pour l'édition de son ouvrage, qui a demandé dix ans de travail, et sur l'insistance d'Hélène, sa femme, qui y a collaboré, Des-rieux quitte l'île de la Réunion, où il réside, et vient à Lyon, la ville de son enfance, où une exposition commémorative est organisée en l'honneur de Simon Rivière. Ce séjour devrait être bref. Il ne le sera

Desrieux, qui retrouve « la veuve de son père », est à la

Jean Lods : mon père, cet inconnu.

fois pris par son propre passé et par celui de cet homme auquel il n'a jamais pensé que comme à un personnage mythique. Lieux et rencontres aidant, Romain cherche à recréer la vie de Simon avec plus de réalité qu'il ne l'a fait par l'écrit. A cette quête, va s'ajouter une aventure amoureuse. Ivana, une jeune Tchèque, est, pour lui, le signe d'une « autre vie..., le passeur qui avait le pouvoir de l'emme-ner au-delà de la frontière ».

Ce roman est surprenant et attachant à plus d'un titre. Certes, il rejoint tous ceux qui ont pour sujet la bâtardise et la recherche du père. Mais de ce sujet, si fréquent en littérature depuis quelque temps qu'il mériterait une étude, Jean Lods fait l'épine dorsale d'un

récit qui part dans d'autres directions, toutes habilement rattachées entre elles et jamais digressives : la curiosité d'un fils illégitime, mais aussi les retrouvailles avec une ville, la découverte de soi-même en cherchant l'autre, l'importance puis l'inanité de l'écriture, la révélation d'une conception de l'amour jusque-là étouffée... Les traces que laisse le passé sont trompeuses. Le recréer n'est jamais qu'un pis-aller qui laisse insatisfait. Pour Romain, le père restera un inconnu, et c'est en déchirant son manuscrit qu'il reconnaît son échec. Desrieux ne mettra jamais ses pas dans ceux de Rivière. Le lecteur ne regret-tera pas de s'y être lui aussi essayé en suivant Jean Lods.

Pierre-Robert Leclercq

Un ingénieux suspense de Laurence Cossé au long d'une artère parisienne

un frère de Laurence Cossé. Seuil, 272 p., 99 F.

Un message laconique va tirer Hélène de sa vie tranquille d'épouse bourgeoisement mariée en Touraine : « Vous devriez vous intéresser un peu à Alexis. Des amis. Rue de P. (et laissez donc la police de côté). » Alexis. c'est le frère à mystères

et à éclipses qui n'a jamais fait grand cas de sa famille. Dans la foulée, Hélène va apprendre qu'il a disparu après avoir signé des chèques en bois pour une somme importante, qu'il n'a jamais travaillé, comme on le croyait, à la charge Legros-Legrand, qu'il n'habite plus depuis longtemps à son domicile avoué et qu'il vagabonde sous divers noms d'emprunt.

Pressentant le danger, elle va s'installer rue de P., à deux pas des Champs-Élysées, pour tenter d'en savoir plus. Prenant une chambre dans un petit hôtel, elle interroge garçons de café, concierges, employés, commercants, en exhibant des portraits de son frère qui éveillent - rarement - quelques commentaires

Où trouver un livre épuisé? service de recherches gratuit LE MONDE DU LIVRE 50, rue Bouret, 75019 Paris Formulez votre demande : PAR ÉCRIT adresse ci-dessus PAR TÉLÉPHONE: 42 45 36 66

PAR MINITEL: 36 15 MDL

Merci de joindre cette annonce à votre demande

évasifs. On l'a vu, il est passé, il est parti...

Une jeune factrice devient sa complice dans cette ardente quête d'une ombre, et c'est elle qui, ayant « une vieille habitude de la nuit », l'accompagne dans des dérives parmi la faune qui hante bars et boîtes: un autre monde surgit, complémentaire de celui qu'inventorie Hélène dans la journée, Des indices apparaissent ici ou là ; des confidences fragmentaires la mettent en alerte. Qui sont, au reste, ces « amis » invoqués par le message? Guettent-ils Hélène? Estelle menacée? Qu'a donc bien pu faire Alexis?

« Microclimat » Laurence Cossé mène fort bien

son affaire, prolongeant un suspense quasi policier habilement conduit par la savoureuse et pittoresque évocation d'un « microclimat » humain aux dimensions d'une artère parisienne; elle ajoute ainsi, en séquences fortes. une multiplicité de petites comédies de mœurs à l'enchaînement des surprises et des retournements que suscitent les investigations de son héroine. On regrettera d'autant plus que, cravachant son histoire, elle se laisse aller à des lourdeurs, des images saugrenues, voire des clichés - « une obligation magistralement figée dans les profondeurs directrices de l'inconscient », « son collant énigmatique », « le désert blanc de la feuille »... Cahots et ratés que le lecteur aura soin d'oublier pour savourer un parcours romanesque ingénieux, original et

# Comédie de rue Les chemins du sang

Racontant ses parents saisis par l'approche de la mort, Marie Rouanet chante les gestes qui les perpétuent

LA MARCHE LENTE DES GLACIERS de Marie Rouanet Payot, 224 p., 110 F.

Il y a pour Marie Rouanet une qualité essentielle, dans la vie : le don de se satisfaire de tout, l'aptitude à se contenter, qui per-met de passer au large de bien des amertumes. Cette qualité, son père - dont elle fait, au début du livre, le portrait très sensible d'un homme habité, au seuil de la vieillesse, par une tristesse lumineuse – l'a toujours possédée; il n'a jamais mis d'écran entre lui et le monde, dont il lui a appris très tôt l'usage, a goûté une sorte de plénitude dans toutes ses activités - son métier d'artisan, la chasse, la pêche -, a oublié de se flatter des innombrables savoirs - sur les oiseaux, les fruits sauvages, les sources, les sentiers - qu'il glanait en arpentant la plaine du canal du Midi où il a toujours pris le temps de regarder autour de lui. Le livre de Marie Rouanet est

d'abord un très bel hommage à ce temps, dénué de toute incohérence, où tout était « lent, sans destination, ni impatience »; elle en épouse la douceur révolue par l'extrême fluidité et la précision d'un style qui réussit à transcrire les variations d'heures, de lumières et de saisons.

Mais, derrière la connivence tranquille et souvent joyeuse avec le monde, il y a le travail de sape de la mort, cette marche lente des glaciers qui atteint bientôt le corps et le cœur de ces parents qu'elle croyait indestructibles. A cause de la fatigue de l'âge, son père doit abandon-Pierre Kyria ner la chasse; et il ne peut plus

se retenir à la main de sa femme malade qui, selon la belle expression occitane, « s'apprête à quitter la grande route pour le petit chemin ».

Marie Ronanet émeut quand elle décrit la déchéance physique de sa mère, devenue incapable de rejoindre la cuisine, le seul domaine où elle s'autorisait à régner : insensible à la chaleur qui, en plein été, imprègne les murs, repliée dans sa robe de chambre, elle renonce au rituel des tâches et des gestes accomplis par cette génération de femmes qui « ne demandèrent pas si leurs devoirs correspondaient à leurs goûts ». Mais bientôt son esprit sombre, à son tour, atteint par l'immobile glaciation qui « prend possession de son cerveau, envahit tout ce qui restait de vie, au point qu'on peut à peine parler de vie . la condamnant à de minuscules bonheurs qui ressemblent à ceux d'un enfant : tremper un biscuit dans un bol de café au lait, piocher dans le paquet de « Petits cœurs », prendre un carré de chocolat avant de s'endormir...

> De la tendresse en actes »

Mais ce qui bouleverse le plus Marie Rouanet - et nous étreint aussi -, c'est de voir sa mère perdre le pouvoir et même l'envie de contemplation. Elle a beau l'emmener dans d'ultimes promenades au bord des rangées de verveine à fleurs roses, elle ne parvient plus à ranimer sa sensibilité et à la hisser hors de l'ombre. Une sorte de peur désemparée, la hantise de complots qui achève de ruiner le

iour autour d'elle, recouvrent le vieil instinct d'émerveillement. « Pourquoi est-ce l'hostilité du monde qui lui resta et non cette aptitude à regarder, à s'éblouir de la couleur des soucis ? », se demande Marie Rouanet comme si, pour elle, dont la foi dans la beauté des paysages éclate à chaque page, le plus grand malheur était l'extinction de la perception des choses.

Elle prend conscience que, pour elle aussi, le glacier n'est plus immobile après la disparition de sa mère dont le regard, jadis protecteur, représente « le bien où elle n'a cessé de puiser », une certitude « solide comme la terre, invisible comme l'air ». Mais il reste les gestes, ceux de la cuisine surtout, de l'élaboration des plats qui sont \* de la tendresse en actes \* : ils lui permettent lorsque, devant le fourneau, elle les reprend avec un mimétisme ébloui, de remonter les chemins du sang, de retrouver, en même temps que son identité, une continuité avec sa mère et, à travers elle, avec toutes les femmes dont elle avait été l'héritière.

Les pages consacrées à la cuisine par Marie Rouanet aui. autour d'un Traité de la cuisine amoureuse, la conçoit comme une liturgie voluptueuse et altruiste, sont un modèle d'exactitude savoureuse ; il faut lire la description de la découpe d'une anguille ou de la confection du lapin rôti à la poéle... Seuls le goût des choses, la passion de la matière que Marie Rouanet affirme avec un talent clair et serein peuvent ainsi retarder la niarche lente des glaciers.

Jean-Noël Pancrazi

## L'humanité de Pierre Leroux

a Il existe des gens qui n'appellent philosophie que certaines méditations abstraites sans rapport avec l'humanité », écrivait Pierre Leroux. Lui désirait tout le contraire : une pensée ouverte aux réalités les plus diverses, soucieuse des questions concrètes, attentive à la vie de tous. C'est pourquoi il ne cèssa de réfléchir à l'actualité politique, sociale, scientifique, artistique de son temps, la première moitié du XIX° siècle.

Typographe professionnel philosophe et journaliste de

Typographe professionnel, philosophe et journaliste de manière indissociable, il ne cesse de fonder de nouveaux périodiques: le Globe en 1824, la Revue encyclopédique en 1831, la profond que Marx, en 1843, jugeant « génial » et qui passait, aux yeux de ses contemporains, George Sand et Lamartine notamment, pour le « Rousseau du XIXº siècle ».

On lira donc avec intérêt l'important choix de textes rassem-Un lira donc avec interet i important choix de textes ressent-blés dans ce volume. Il s'ouvre par une étude de Jean-Pierre Lacassagne et se clôt par une étude de Miguel Abensour, qui ont contribué, l'un et l'autre, à ressusciter ce singulier auteur. La majeure partie de l'ouvrage est composée de trois discours « sur la situation actuelle de la société et de l'esprit humain a composés vers 1830 et plus ou moins remaniés ultérieurement.

Parmi les diagnostics de Pierre Leroux, on retiendra l'analyse de la crise spirituelle et sociale entraînée par la mise en cause de la croyance religieuse: « C'est la lutte des traditions du passé avec la science moderne, la lutte des dogmes chrétiens (...) et de la philosophie, qui ne sait encore que détruire (...). La synthèse nouvelle, n'étant pas faite, laisse de toute part un vide immense. » Conclusion : « La société est en poussière. Et il en sera ainsi tant qu'une foi commune n'éclairera pas les intelligences et ne remplira pas les cœurs. » Inactuel, vraiment?

Aux philosophes, aux artistes, aux politiques, de Pierre Leroux, texte établi et préfacé par Jean-Pierre Lacassagne, post-face de Miguel Abensour, Payot, coll. « Critique de la politique », 326 p., 150 F.

## Le dieu « pluriel » de Schelling

Contemporain de Pierre Leroux, mais d'une autre envergure spéculative, Schelling, l'un des maîtres de l'idéalisme allemand, sort lui aussi de l'ombre ces derniers temps, grace à de nom-breuses traductions et de nouvelles études. On découvre les méandres, la complexité et la force de sa « dernière philo-sophie », terme qui recouvre en fait les vingt dernières années

Voici traduite pour la première fois en français la monumentale Philosophie de la mythologie, qui constitue l'une des pièces maîtresses de cette période, après la tentative des Ages du monde et avant la Philosophie de la révélation. La parution des leçons 1 à 6 (le Monothéisme, Vnn, 1992) a précédé ce second tome, qui clôt l'ouvrage, en rassemblant les leçons 7 à 29, au cours desquelles, avec une érudition impressionnante, Schelling embrasse presque tous les domaines connus en son temps, des Perses aux Chinois, des Grecs aux Indiens. Toutefois, l'originalité de son approche réside avant tout dans

son caractère philosophique. Les mythes, pour Schelling, ne disent pas autre chose que leur contenu manifeste. Il ne s'agit donc pas de les interpréter comme des allégories, dont on reconstituerait le sens caché au terme d'une analyse savante. Il convient plutôt de les appréhender de l'intérieur, comme l'histoire même, non pas des dieux, mais de Dieu, sous ses formes

La difficulté de certaines pages, l'étrangeté de bien des ana-lyses ne doivent pas masquer la proximité entre la démarche singulière de Schelling et l'attention portée par C. G. Jung à ce « polythéisme de l'âme » qui est aussi, comme le souligne François Chenet dans une intéressante postface, un des traits de

Philosophie de la mythologie, de F.-W. Schelling, traduit de François Chenet, éd. Jérôme Millon, 528 p., 245 F.

#### La vie de Gobineau

« Le plus grand méconnu du XIX siècle », disait Jean Mistler, après guerre, de Gobineau. Ce n'est plus vraiment le cas. Rééditions, études spécialisées, travaux critiques se sont multiplies, grâce en particulier à Jean Gaulmier. Toutefois, Gobineau demeure victime de son annexion allemande par les wagnériens, les racistes des courants völkisch, et enfin les nazis. Il est vrai que ce penseur profondément pessimiste, qui nie le progrès, juge sans remède le déclin des civilisations et prophétise l'extinction prochaine de l'humanité, est fort différent de l'image stéréotypée que s'en font ceux qui s'arrêtent au seul titre de l'Essai sur l'inégalité des races humaines, sans même ouvrir le volume.

Le portrait que trace Jean Boissel de la vie et des œuvres de Gobineau est vivant et bien documenté. Il écarte aussi bien le mythe que cet enfant trouvé a construit autour de ses lointaines origines « vikings » que le cliché du théoricien inspirateur de Hitler. On pourrait, malgré tout, reprocher à ce spécialiste de Gobineau de vouloir faire la part trop belle à son auteur. En effet, si Gobineau n'est effectivement pas ce que la propagande raciste a youlu faire de lui, ce n'est pas totalement par hasard

qu'une telle annexion a été possible. Jean Boissel, qui met très finement en lumière la biographie intérieure de ce penseur, et, en particulier, le rôle de l'Asie dans sa géographie spirituelle, paraît parfois sous-estimer les aspects troubles ou dangereux de cette œuvre en elle-même.

▶ Gobineau. Biographie. Mythes et réalité, de Jean Boissel, Berg International, « Histoire des idées », 360 p., 180 F.

# Le XIX<sup>e</sup> siècle réhabilité

Du système philosophique de ces pages abordent notamment Victor Cousin, on a dit qu'il était les rapports entre la pensée reli-« bon tout au plus pour amuser un dimanche un pensionnat de demoiselles ». À ce mépris les autres cultures, les conditions fréquent, et d'après eux injuste, où l'on a longtemps tenu les phi-losophes. du XIX siècle, les auteurs proposent de substituer un regard neuf. Ce vaste panorama rassemble, dans leur version intégrale, et replacés dans leur contexte historique et philosophique, des textes d'une vingtaine d'entre eux, connus ou oubliés - de Maine de Biran à Royer-Collard, Edgar Quinet, Jules Barthélemy-Saint-Hilaire ou Clémence Royer... Organisées selon une logique thématique,

gieuse et la raison scientifique, les relations entre l'Occident et de « la vraie démocratie » ou celles de l'émancipation de la femme. Elles montreut combien les penseurs du siècle dernier avaient, pour la plupart, jeté les bases des grands débats intellectuels d'aujourd'hui.

▶ Philosophie, France, XIX\* slècle. Ecrits et opuscules. Choix, introductions et notes par Stéphane Douail-ler, Roger-Pol Droit et Patrice Vermeren, Le Livre de poche, coil. « Classiques de la philosophie »,

# Une éducation anglaise

L'autobiographie de John Stuart Mill est d'abord une fascinante réflexion sur la formation de l'un des plus puissants penseurs du XIXº siècle

introduction et notes de John M. Robson, Aubier, coll. « Domaine anglais », 261 p., 140 F. Révolutionnaire, surprenant, excessif et admirable, tel nous apparaît John Stuart Mill, défenseur, pourtant, de la raison et de la doctrine utilitariste, l'un des grands penseurs du XIXª siècle anglais, dont on publie mainte-

nant en français l'Autobiogra-

phie - ce livre dont le moindre passage, par les aperços qu'il ouvre, prend des allures de

**AUTOBIOGRAPHIE** (Autabiography) de John Swart Mill.

Traduit de l'anglais

par Guillaume Villeneuve.

Ecrite en 1853-1854, en étroite collaboration avec Harriet Taylor, son épouse, reprise et réécrite en 1861 après la mort de cette dernière, l'Autobiographie se prête à bien des lectures, étant, outre le récit d'une vie, un condensé de toute la pensée de ce siècie. Disons-le tout de suite, il y est peu question des événements Mill en jugeait sa vie presque entièrement dépourvue -, fort peu des êtres, hormis son père, sa femme et quelques esprits qui eurent sur lui de l'influence, et moins encore de lui-même: l'autobiographie n'obéit à aucun souci narcissique. L'auteur nous prévient d'emblée : « Je n'imagine pas un seul instant qu'il y ait dans mon récit le moindre passage qui puisse intéresser le public par sa vertu stylistique ou

parce qu'il me concerne. »
Le but de John Stuart Mill en écrivant ce mémorial était triple : laisser un compte rendu de l'éducation « remarquable et inhabi-tuelle » que lui dispensa son père, James-Mill; dans une époque d'opinions fluctuantes époque de transition, par opposition aux « époques organiques » -, retracer les phases successives d'un esprit en évolution constante; enfin, avouer ses dettes quant à son développement moral et intellectuel.

## Un esprit

encyclopédique Ce dernier propos recouvre un désir brûlant de rendre hommage à sa femme, qu'il avait attendue pendant plus de vingt ans, épousée en 1851, après son veuvage, et qui « remplaça James Mill dans le rôle de guide et d'égérie ». C'est elle qui lui permit de se développer pleinement : « Ce que je lui dois, même d'un point de vue intellectuel, est presque infini dans le détail » ; c'est avec elle, précise-t-il encore, qu'il concut et écrivit une partie importante de son œuvre, leurs esprits avançant de pair « dans un parfait compagnonnage ». Le portrait exalté qu'il fait de Harriet Taylor dans l'Autobiographie, la comparant à Shelley pour « la pensée et l'intellect » – au désavantage de ce dernier -, puis à Carlyle, auquel elle était « grandement supérieure ». insistant à la fois sur « ses dons de sensibilité et d'imagination », sur sa vigoureuse éloquence, sa sagacité, sa pénétration et sa générosité, son caractère moral exceptionnel, peut laisser son-geur: - « Qu'il y eût seulement quelques autres esprits et cœurs comme les siens sur cette terre et l'on commencerait à se croire au paradis », fit-il inscrire, entre autres louanges, sur sa tombe. Il n'en reste pas moins que, vivante ou morte, elle lui donna l'impulsion de travailler afin d'approcher du but unique que son édu-cation avait déjà défini.

Le souci de l'intérêt public poussé à son plus haut degré, la confiance dans la puissance de la raison et dans l'avancée du progrès, tels sont les traits les plus nettement tracés du portrait de James Mill, écrivain lui-même, qui, dès la naissance de John, fils aîné d'une famille de neuf enfants, voulut faire de lui un



Bentham, dont le livre Introduction aux principes de la morale et de la législation eut sur le siècle une si grande influence.

A trois ans, le jeune Mili entreprenait l'étude du grec; à six ans, il commençait d'écrire des histoires d'après les auteurs romains; entre huit et douze ans, il avait achevé de lire les Bucoliques de Virgile et une partie de l'Enéide, tout Horace, Tive-Live et Salluste, une grande partie des Métamorphoses d'Ovide, Térence, Lucrèce, Cicéron et, en grec, l'Iliade et l'Odvssée, Sophocle, Euripide et Aristophane, tout Thucydide, sans compter, bien sûr, Xénophon, Démosthène, Théocrite, Anacréon et bien d'autres philosophes moins connus. Cependant, son goût le portait plus particulièrement vers les matières abstraites comme l'économie et la logique : «A cette époque de mon enfance, l'un de mes plus grands amusements était la science expérimentale, au sens théorique de ce

En France, à l'âge de quatorze ans, lors d'un séjour chez Samuel Bentham, il avait appris le français en six mois, ce qui lui permit de suivre dans cette langue des cours sur la philosophie des sciences, la zoologie et la chimie, et de rédiger un premier Traité de logique. D'une telle éducation, s'il

constata par la suite les insuffisances, il souligne néanmoins qu'elle fut heureuse, et la liste renversante des livres qu'il lut est ponctuée d'expressions dénotant son plaisir, son « intérêt ardent », voire son « ravissement ». Suivent des considérations d'une actualité éternelle sur la nécessité de comprendre avant de retenir, et les méfaits de la méthode inverse: victimes d'un précoce bourrage de crâne, peu entraînés à la discipline de la réflexion, certains vont répétant « comme de vrais perroquets » ce qu'ils ont entendu, étant « farcis de simples faits et des opinions ou des expressions d'autrui, qu'ils acceptent comme un substitut à la capacité de se former des opiréformateur, un « messie utilita-riste », et le digne successeur de d'une éducation fautive, bien dif-

férente de celle que reçut le jeune Mill (qui se jugeait plutôt en dessous qu'au-dessus de la moyenne), ils sont « incapables d'utiliser leur esprit sinon dans les sillons qu'on leur a tracés ».

Nanti de vastes connaissances et d'un esprit formé à l'anglyse, soutenu par un élan sans pareil, Mill, entouré d'un groupe d'amis également doués et brillants. entreprit de défendre, avec fanatisme dit-il, les opinions qui, selon lui, devaient contribuer à promouvoir le grand but pour lequel il vécut: améliorer le monde. Les rationalistes, les encyclo-

pédistes, les philosophes français du XVIII<sup>e</sup> siècle étaient leur exemple. Ils prônaient la raison. méprisaient « la culture du sentiment et de la sensibilité ». tenaient en piètre estime la poésie et l'imagination en général. Plus tard, non sans peine, après avoir traversé une grave dépression qui lui fit remettre en question son approche du monde et du bonheur, Mill, revenant sur l'éducation qu'il avait reçue, découvrit que « l'habitude d'analyser tend à appauvrir le sentiment > et que l'esprit analytique, pour nécessaire qu'il soit, doit être accompagné de « ses compléments et correcteurs natu-

Il est alors longuement question de musique et de poésie, de Coleridge, en la poésie duquel Mill trouva un recours lors de sa dépression, et de Wordsworth, dont l'amour de la nature lui était bénéfique. Se détachant des groupes, sectes et écoles. Mill choisit une voie personnelle et défendit « la conservation d'un équilibre convenable entre les aptitudes ». Nul doute que cette résolution chèrement acquise ne soit à la source de la tolérance remarquable dont il fit prenve envers les esprits les plus éloignés du sien, tel Carlyle, auquel ne pouvaient plaire le scepticisme religieux et l'utilitarisme de Mill: « J'avais le sentiment qu'il était poète et que je ne l'étais pas ; qu'il était intuitif, ce que je n'étais pas ; et qu'en tant que tel non seulement il devinait bien des choses avant moi qui avais besoin qu'on me les montre

pour que je boitille vers elles et les prouve, mais aussi qu'il était fort probable qu'il vit bien des choses aui me restaient invisibles même après qu'on me les avait

Rien n'est plus émouvant que les pages très sobres où Mill décrit « l'accablement, lourd et du mélancolique hiver de 1826-1827 > - il avait vingt ans -, la perte totale de tout plaisir, de tout désir qui l'affligea à ce moment, son sentiment d'impuissance et de désespoir alors que les ressources intellectuelles en lesquelles il avait cru se révélaient inutiles. Sa vie se défaisait en même temps que son idée du bonheur: « J'avais coutume de me féliciter de la certitude du bonheur dont je jouissais, pour l'avoir placé dans quelque chose de durable et d'éloigné, vers quoi j'aurais sans cesse à cheminer, sans jamais pouvoir l'épuiser ni en faire le

### « Ceux-là seuls

sont heureux... »

Telle était, en effet, la proposition de bonheur de ce « mystique inconscient ». comme l'appelait Carlyle, qui eut la chance de vivre en une époque où de grands desseins étaient définis et où l'on croyait encore avec ferveur dans le progrès et l'amélioration de l'humanité. La crise passée, John Stuart Mill renouvela, en la nuancant, cette proposition : « Ceux-là seuls sont heureux, me disais-je, qui ont l'esprit occupé d'autre chose que de leur propre bonheur, de celui d'autrui, du progrès de l'humanité, même de quelque art ou intérêt, suivi non comme un moyen, mais comme une fin idéale en soi. »

De telles pensées, fondées sur l'expérience personnelle, s'ajoutant aux préceptes reçus, remis en question, puis acceptés et modifiés, font de la lecture de cet ouvrage un moment d'une densité particulière.

#### Christine Jordis

★ De John Stuart Mill sout neturement disponibles, en poche, l'Utilitarisme (« Champs » Flammarion, n° 201), et De la Sberté (« Folio estals » Gallimard, n° 142, et « Agora »-Presses Pocket, n° 67).

Cinds arbadestes (4) ... krie de Labita Caple in the 1940 WHITE OF STREET 光 解 東京 中国 mattelleten de febita 4. 字字W 素素生素 編 THE RESTREET FRANCE CORNE ME MANAGE PRINTER Supersulta to with the te The state of the second in 2015 / 海內新疆 開始

to the langer

in the same and th -· 人名英格兰 李里斯斯 華華大學 - S. S. 100 K. C. WEST 19 10 10 Company of THE PERSON NAMED IN art euer de main de



A l'écart de la louange comme de la caricature,

la vie du grand utopiste par Jonathan Beecher

Sept vieilles femmes, quatre jeunes gens et un camion : un pèlerinage iconoclaste de Kenji Nakagami

FOURIER de Jonathan Beecher. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Hélène Perrin et Pierre-Yves Pétillon Fayard, 618 p., 180 F.

ation anglaise

CONTRACTOR ----

L'histoire des idées retient sa dénonciation des crimes du commerce et des leurres de la famille. Aux mensonges de la civi-lisation, fustigés dès 1808 dans sa Théorie des quatre mouvements, Charles Fourier oppose l'Harmo-nie, ordre souverainement libre fondé sur l'essor des passions. Mais la lecture de son œuvre n'est pas une mince affaire. La diversité des interprétations en témoigne. Marx et Engels l'ont considéré comme un précurseur. En 1947, renversant l'image pacifiée de l'ancêtre pour réhabiliter celle du visionnaire, l'Ode à Charles Fou-rier d'André Breton périmait cent ennuyeux résumés du prétendu

La fin des années 60 marque un aure tournant. Roland Barthes s'altache an « foit d'écriture » qui spécifie l'œuvre de Fourier. Les commentateurs partent à la découverte de l'écriture inconnue du grand maître rêveur. Comme le souligne Simone Debout (1), le « plaisir du texte » n'était pourtant pas l'objectif de Fourier. A côté des subtiles exégèses, une approche plus directe de l'œuvre et de l'homme manquait. La traduction de la biographie de Fourier par Jonathan Beecher combie parfaitement cette lacune.

La passion de Beecher pour Founer ne le porte pas à l'extravagance. Il a pris le parti d'être clair et s'y tient. Entre le portrait d'un fils de commerçant aisé, né à Besançon en 1772, de venu commis voyageur à Lyon, et celui d'un pro-phète parisien-irascible retrouvé mort, le 10 octobre 1837, dans son petit logement de la rue Saint-Pierre de Montmartre, il présente fort honnêtement les lignes de force de la doctrine. Cette simplicité n'exclut pas le savoir, qui est grand. Les œuvres publiées de Fourier, les études anciennes ou récentes, les biographies, mais aussi la fréquentation assidue des manuscrits de Fourier, y participent.

La vie de Fourier, surtout avant 1816, demenrait mal connue, et les portraits conventionnels abondent. Jonathan Beecher, à l'écart des pienses louanges et des facilités de la caricature, tente de reconstituer un cheminement intellectuel. A tout moment, son récit, qu'il sait

lacunaire, exprime la volonté de situer les idées et les activités de Fourier dans leurs divers contextes sans jamais masquer l'originalité et la beauté de sa vision propique. La réussite de son travail repose sur cet équilibre toujours

L'œuvre de Fourier n'est pas la confession déguisée d'un héritier lésé, spéculateur malheureux de surcroît. Elle s'élabore au cours de la décennie révolutionnaire, comme une réponse pacifique aux malheurs du temps, aux fléaux dont souffre l'industrie morcelée. livrée aux intrigants et aux accapareurs. Toute sa vie, Fourier se souviendra des flots de sang versés par Robespierre, « le bourreau maniaque d'Arras ». L'association naturelle dont il jette les bases s'éloigne de la tradition critique

Comme Ballanche, mais par d'autres voies, il est en quête d'une nouvelle naissance. La science sociale qu'il projette se nouvrit des spéculations mystiques et uto-piques qui fleurissent à Lyon, où il séjourné en 1791 et en 1793. Avant de rêver, le visionnaire écoute et observe. A la fin de l'année 1789, il a découvert le Palais-Royal, ses passages, ses cafés et ses boutiques. L'architecture unitaire trouve là son premier modèle, comme la province natale donne l'exemple des coopératives pay-sannes – les « fruitières » –, dont l'association domestique-agricole est la géniale transfiguration.

S'agissant de Fourier, la tentation de forcer le trait peut s'emparer du biographe. Les mésaventures de ce vieux garçon en butte aux railleries d'une nièce frivole dont il est amoureux, l'emploi infractueux de techniques publicitaires alors nouvelles - slogans percutants, caractères gras, typographie variée, propositions avantageuses - pour attirer l'attention sur ses idées, s'y prêtent. Jonathan Beecher garde la mesure. Son Fonrier est émouvant sans être ridicule. Il en impose par sa farouche détermination et par la noblesse de sa

Jean-Paul Thomas

(I) Amour notamment de l'Utopie de

\* Signalous également ment recurres un featrer, Charles Fourier en l'art des pos-neges, d'Urius Arantes (L'Harmation, 268 p., 126 F) et Charles Fourier, imaginaire et critique sociale, de Clanda Mariihat (Mériet critique socials, de Claude Mori diens Klincksteck, 212 p., 139 F).

SUR LES AILES DU SOLEIL (Nichirin no tsubasa) de Kenji Nakagami. Traduit du japonais par Jacques Lalloz, Fayard, 390 p., 145 F.

Quelque chose se passe dans la littérature japonaise depuis quelques années. Les romanciers de valeur, ceux qui ont un style, un ton, un univers, n'écrivent plus de romans. Que leur préférentils? Des essais, des textes, des journaux intimes, de la prose poétique. Raconter une histoire. au fond, ne les intéresse plus. Kenzaburô Oe a renoncé, depuis deux bonnes décennies, à entraîner le lecteur dans une fiction : ses livres forment désormais un seul grand livre ouvert qui se continue de publication en publication. Kôbô Abe procéda, jusqu'à sa mort récente, par jeu de miroir : ses personnages, le plus souvent dépourvus de nom, à peine désignés par des méta-phores ou des initiales, pouvaient se promener d'un volume à l'autre, sans vraiment dépayser le lecteur, même si chaque nouvel ouvrage était structuré avec une grande rigueur. Reste le cas de Nakagami, beaucoup plus jeune que ses illustres devanciers, et, il faut bien le reconnaître à présent,

probablement l'une des plus grandes révélations des années 80. La particularité de ses origines sociales, le caractère obsessionnel de son imagination, les fantaisies de sa carrière (il fut, entre autres, manutentionnaire et chanteur de jazz) faisaient de lui Deux ans après sa mort, main-

tenant qu'il nous parvient en français, on peut juger de l'extrême cohérence de son univers, de l'envergure de son ceuvre, du dynamisme fabuleux de son style. On lit Nakagami, comme on lit Malcolm Lowry, comme on lit le Faulkner du Bruit et la Fureur, comme on lit les écrivains qui paraissent trop débordés par leurs hallucinations pour s'attarder aux sinuosités souvent besognenses de la mise en place d'une intrigue. Il faut être attentif à ce nouveau genre littéraire qui s'est peu à peu imposé au Japon. Certes, on peut être agacé par les complaisances narcissiques qu'il implique parfois. On peut craindre d'être laissé sur le bord de la route. Mais une trouvaille poétique, une

scène soudain bouleversante, un

chant, une vision nous rattrapent

en chemin. Et nous commuons le

Dans ce troisième livre de Nakagamii que nous révèle le travail courageux et inventif de son actuel traducteur Jacques Lalloz (jeux de mots, transpositions, allitérations, langage argotique, décomposition de la langue, équivalence de dialectes : quel travail!), il s'agit bien d'un voyage. Quatre jeunes gens conduisent sept très vieilles femmes dans un camionremorque frigorifique à travers le Japon. De sanctuaires en aires d'autoroute, de quartiers borgnes en jardins publics, de bistrots en bordels, cette étrange assemblée fait plutôt bon ménage.

#### Sentiment poétique

Les garçons sont de joyeux vivants, dignes des héros de Saikaku, le maître du roman picaresque japonais du XVII<sup>e</sup> siècle. Et comme Saikaku, Nakagami sait être brutal et direct dans les scènes érotiques. Elles sont nombreuses, violentes, précises. Elles expriment moins une volonté de subversion, qu'une force de vita-lité, certes dépourvue de tendresse et d'amour, mais saine dans leur éclat asocial.

En contrepoint, les petites vieilles sont inattendues. Tantôt dépressives et réduites à l'état de clochardes, tantôt dévotes, tantôt rêveuses, tantôt délurées, elles gardent avec elles la nostalgie des « Ruelles », le quartier d'où elles viennent et qui a été longuement décrit dans les précédents romans de Nakagami.

Un voyage à travers le Japon, c'est, disons-le tout de suite, une aubaine pour le lecteur français qui va découvrir un pays fort différent des clichés constamment servis par la littérature facile que cette civilisation inspire, hélas, aux étrangers. Mais c'est aussi une source de difficultés. Car bien que l'oavrage propose en appendice une carte, les nonis propres demeureront souvent obscurs pour le profane, alors qu'ils sont riches de références culturelles immédiates pour les Japonais: qu'il s'agisse, par exemple, des sanctuaires d'Ise ou de Kumano, du lac Biwa ou du parc de Hibiya, d'Aomori ou de la presqu'île de Kii. Le caractère iconoclaste de ce pèlerinage apparaît vite au lecteur japonais, cependant qu'un étranger sera parfois, s'il n'est pas familier de la culture japonaise, déconcerté. Mais dans tout « passage » de littérature, le décalage est inévitable. L'idéal serait peut-être de conseiller au lecteur de lire successivement un roman de Kawabata et un livre de Nakagami, pour qu'il comprenne la révolution opérée sur un patrimoine

Ce périple fera naître, assurément, dans l'esprit du lecteur moderne, quelques réminiscences cinématographiques : Bunuel avec sa Voie lactée ou sa Montée au ciel, Fellini, bien sûr, avec la Strada, et l'inévitable Wim Wenders, admirateur du Japon. Mais le sentiment poétique qui se dégage de ces pages n'appartient qu'à la littérature. La présence divine que l'écrivain tente de décrire, à travers des personnages qui sont pourtant pro-

saïques et triviaux, surgit par la magie du style, comme dans le Mexique de Lowry ou de D. H. Lawrence. Voici les petites vieilles dans un sanctuaire : • Au premier pas qu'elles avaient fait dans l'enceinte après avoir joint les mains devant le pont, le gra-vier de l'allée à l'infinie blancheur de perle avait émis une musique d'une fluidité qu'elles entendaient pour la première fois. Chaque feuille de la forêt s'inscrivait dans un scintillant camaïeu de verdure – foncé et clair, tendre et dur, en toute chose était un dieu et les plus modestes des feuilles mêmes, de la taille du petit doigt, frissonnaient de plaisir de cette présence divine. C'est dans ce genre de phrase. d'image, de pause contemplative que réside le pouvoir de la littérature, son caractère irremplaçable, ce qui la fera résister à tous ceux qui veulent la vouer aux

De même, lorsque le camionremorque s'emballe sur l'autoroute, dans un paysage universellement anonyme qui, à première vue, a défiguré la terre entière et. sans doute, le Japon en première ligne, Nakagami transfigure la banalité: « Moteur et pneus se firent plus sonores et bientot le heurt du vent contre la carrosserie couvrit tout autre bruit. Les femmes se taisaient, qui avaient la gorge sèche devant ces manifestations de l'énorme serpent aux écailles d'acier en train de prendre son envolée et de fendre le vent dans sa ruée sur la voie des airs. » C'est l'hippogriffe de l'Arioste au Japon des

René de Ceccatty

# Tableaux herculéens

Un tour de force d'Adam Thorpe en douze récits

d'Adam Thorpe. Traduit de l'anglais par Guillaume Villeneuve,

Embrassant trois siècles d'histoire, ce premier roman d'un poète anglais a été acclamé par la presse anglo-saxonne, qui a pu un retour à des thèmes roma-

« portes de la Loi », toujours

en passe de se refermer sur lui.

que s'adresse l'immense tra-

aidé à en franchir le seuil.

nesques traditionnels et une bader chez Gore avec c'tes boucination virtuose pour les jeux du langage.

Ulverton est la chronique d'un village imaginaire du Wessex patrie de Thomas Hardy - au sud-ouest de l'Angleterre : douze récits, écrits pour la plupart à la première personne, douze tableaux de la vie oavsanne, qui offrent chacun un apercu du village et d'un de ses habitants à une époque donnée. Ainsi, de 1650 à nos jours, chaque généra-tion fait l'objet d'un chapitre différent, Thorpe variant la langue et le dialecte, suivant le personnage et la période en question. Dans Sous-le-vent (1743), où l'on voit une châtelaine adultère implorer son amant afin qu'il lui revienne, Thorpe renouvelle le vail du rabbin Steinsaltz et de genre épistolaire, comme dans ses élèves. Seul l'avenir dira Dissection (1775), une suite de s'il est de ceux qui l'auront lettres sans orthographe ni ponctuation, qu'une mère inculte fait rédiger par le tailleur, pour dire Nicolas Weill son amour à son fils condamné à la pendaison. En revanche, le comique domine dans Aile (1953), le journal intime de Violet Nightingale, une secrétaire

frustrée, et dans Amendements (1712), où, sur un ton objectif et neutre, alternant détails techniques et observations concrètes sur la vie aux champs, un fermier décrit les relations scabreuses qu'il entretient avec son épouse et sa servante. Précise, la langue se complique encore dans Déposition, où se mêlent plusieurs discours, entre

autres celui d'un ouvrier qui témoigne en justice à propos d'une émeute autour du château d'Ulverton. Mais le morceau de bravoure d'Ulverton, c'est, sans doute aucun, Sillons (1887), où l'on suit le monologue intérieur, barrière s'ouvre allez faut pas | marché par les éditions Alfil.

incursion audacieuse dans le villons gornés vilition vérole post- modernisme : c'est qu'c'est un porc qu'on goraille qu'Adam Thorpe combine un ces vieux gonds hurient auprès attrait pour la ruralité et une fas- d'la graisse à moitié rouillés ah ce vieux Stiff y les haricote y les haricote... », ainsi commencent et se poursuivent sans interruption ces dix-huit pages en forme d'inhumain tour de force pour le traducteur, qui parvient pourtant. grace à une constante invention, à approcher la saveur de l'original. Ici (1988), un script plein d'humour écrit pour un documentaire destiné à la télévision. clôt le livre : les os du soldat qu'on avait vu apparaître dans le premier chapitre sont déterrés par un promoteur, descendant des bergers du village; ainsi la boucle se referme-t-elle.

> Rien, hormis cette fin, le lieu et quelques personnages qui resurgissent, ne relie ces douze récits : toute la tension narrative et l'originalité du roman tiennent au contraste entre les différents discours, entre les divers registres de la langue. Telle est peut-être la limite de ce premier livre très prometteur, qui, parfois, paraît plus proche de l'exercice de style que du roman.

Sophie Clélia

Précision, - Nous avons omis de signaler que Lune chaude, un roman de Mempo Giardinelli, dont « le Monde des livres » a rendu compte dans son édition du 12 août, était, en fait, une réédition, Sous le titre Lune ardente, mais dans la même traduction, il avait paru, en 1987, aux éditions Sylvie Messinger, aujourd'hui disparues (la même maison avait d'ailleurs publié, l'année suivante, un autre livre de cet auteur argentin, Et l'oubli sera leur linceul). Notons, pour le regretter, qu'aucune mention de cette précédente parution ne figure dans très joycien, d'un paysan. « La | l'ouvrage aujourd'hui mis sur le

#### **CIVILISATIONS**

# Le Talmud, « science des degrés »

Suite de la page 11

Le Talmud n'a-t-il pas été calomnié, mis en procès et finalement brûlé? A Paris, ce fut par charretées entières. sous le règne de Saint-Louis. lors de la disputation de 1240. Comme le confiait récemment le rabbin et professeur américain Arthur Hertzberg, le Talmud a longtemps-représenté, pour le monde chrétien, au mieux, une sorte de « mer morte », et ses auteurs, les « Pharisiens », une secte idolâtrant la lettre de la loi plutôt que son esprit. A partir de l'insertion des

juifs dans la société au XVIIIº siècle, un mépris laïque est venu relayer celui de l'Église. Les héritiers des Lumières. comme d'Holbach ou Mirabeau, soumirent l'admission des juifs de France dans le giron de la Nation nouvelle à la renonciation au Talmud. Cette tendance est intégrée, au XIX siècle, puis au XX, par les juifs eux-mêmes, sionistes, socialistes ou agnostiques,

y*eshiva* de Lublin par exemple, on les académies lituaniennes), accélère encore ce processus de désaffection, ponctué de quelques bouffées, minoritaires, de revivalisme religieux. Face à ce mouvement qui éloigne tendanciellement les masses juives du Talmud, l'œuvre d'Adin Steinsaltz se veut une sorte de contrefen qui vise à rétablir au moins un contact entre la « Loi orale » juive et un peuple que l'évolution coupe de sa

Le rabbin Adin Steinsaltz estime que la sensibilité proprement talmudique aux échelons intermédiaires de la Loi, l'attention portée au « mieux » ou au « moins bien », plutôt qu'au Bien ou au Mal, la discussion complexe de caslimites, et surtout la prise en compte systématique des opinions antagonistes (quand bien même celles-ci ne sont pas intégrées au corpus législatif), qui, peu à peu, délaissent le cet esprit de finesse plutôt que judaïsme rabbinique. La de géométrie répond par la Shoah, en détruisant le foyer méthode, sinon par le contenu,

est-européen et les centres au type de questionnement ginait Kafka, contre des d'étude orthodoxes (la grande d'une raison pratique moderne. A celle-ci, confrontée plus fréquemment à des situations confuses qu'à des cas bien tranchés, le Talmud propose sa « science » des degrés. Adin Steinsaltz, dans le Guide et lexiques, constate en

outre que « les sages d'Eretz-Israël ont toujours été versés dans la philosophie et la culture grecques. Ils évitaient simplement d'en faire publiquement état. Il reste que cette hypothèse est difficilement vérifiable ». Quoi qu'en pense un Boyarin, le Talmud ne serait donc pas aussi lointain qu'il paraît d'une sagesse antique, dont nous sommes nous aussi, peu ou prou, les dépositaires. En dépit du long séjour des juifs auprès des Babyloniens, des Perses ou des Arabes, l'influence des coutumes et des croyances de ces peuples sur le Talmud est, pour le rabbin Steinsaltz, beaucoup moins sensible que celle de la

C'est donc à tout homme moderne butant, comme l'ima-

\* Signalons, parmi les parations récentes, plusiears textes d'initiations à la spiritualité juive : Tora au présent, de Raphaël Cohen (Buchet/Chastel, 196 p., 130 F); la Mystique du Talmad d'Armand Abécassis, Messianisme et histoire julve de Benjamin Gross, La Kabbale anthologie du Zohar d'Isale Tisaby, tous paras dans la collection «Encyclopédie juive». Berg Interna-tional, 150 F chacun. Le rabbin Adin Steinsaltz est l'auteur d'une latroduc tion au Talmad ninsi que d'une intro-duction à la Cabbale et su judaïsme, la Rose aux treize pétales, en français aux éditions Albin Michel, dans la collec-tion « Présence du judaïsme ». Signa-lons encore la sortie, en édition bilingue et dans une nouvelle collection. Bibliothèque des sources hébraïques », du Secret du mariage de

David et Bethsabee, de Rabbi Joseph Gikatila, l'un des plus importants cab balistes espagnols, ouvrage consacré nu mariage et à la prédestination des âmes. Texte hébren établi, traduit et présenté par Charles Mopsik, Éditions

de l'Éctat, 91 p., 78 F.

₹ <del>day,</del> a triba M 12 4 15 Alignment of 医医疗性多种 医阴道性 taken ( ) by against the AND THE PROPERTY OF क्षिकेतीया प्रकार المناه المناهات STATE OF , as a second of

enangement of the se

on Makamusian Indian Indian

१*२० व्यक्तुं केंद्र* 🦠 📑 🕒

g gagger was a series

and 是《Jainter \*\*\*\*

January States and States

ತಿರ್ದಕ್ಕೆ ಗೆಗೆ ಹಾಡ್ ನಿನ್ನಿ ತಿನ್ನು

yek est Bullet 2

ಕ್ಷೀಪಿಯ ಕ್ಷಾಣಿಕಾಗಿತ್ತು ಕ್ಷಾಣಿಕಾಗಿತ್ತು ಕ್ಷಣಿಸಿಕಾಗಿತ್ತು ಕ್ಷಣಿಸಿಕಾಗಿತ್ತು ಕ್ಷಾಣಿಕಾಗಿತ್ತು ಕ್ಷಣಿಸಿಕಾಗಿತ್ತು ಕ್ಷಣಿಸಿಕಾಗಿತ್ತು

الا معل<del>ب الاختط</del>اع

gradient and a service

ر العالم الع

المناه فيتها فيلها

Same of the second second

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

7

--

a least

ALC:Y

रुक्त्र :

\*\*\*

केरिकेट, कुक्केन्यका (१ का)

Section 1995 ्रेक्ष<del>्या</del>लाचा कार्या । 18 B 18 B tur to the A STATE OF THE STA

en du

par ND

els ns,

ies -nai en fils

uni-

100-

οu

Jes

me

жé

les

jar-

i de

veo de

∮ la

įįnt

## LE FEUILLETON

SAUVEZ LA REINE de Jean-Pierre Chanod. Minuit, 192 p., 89 F. PEAU DE LAPIN de Nicolas Kieffer. Le Seuil, 424 p., 130 LA SECTE DES EGOÏSTES d'Eric-Emmanuel Schmitt. Albin Michel, 204 p., 89 F.

E ne sont pas de tout jeunes gens. Jean-Pierre Chanod frôle la quarantaine, Nicolas Kieffer est né en 1964, et l'âge d'Eric-Emmanuel Schmitt se situe à égale distance des deux autres. Tous trois ont donc roulé leur bosse avant d'oser leur premier roman. Chanod est agrégé de mathématiques et mène, nous dit-on, des recherches dans le domaine, ô combien ésotérique, de la « linguistique computationnelle ». Kieffer a affûté ses phrases dans une agence de publicité; Schmitt est déjà un écrivain à succès puisque l'une de ses pièces, le Visiteur, a reçu, l'an dernier, trois molières dont celui du meilleur auteur. Ces débutants courent leur premier bal, mais ils ne sortent pas du couvent.

Foin donc des timidités adolescentes, des confessions égocentriques et des enthousiasmes révolutionnaires. Tant pis pour la fraicheur et pour la délicieuse maladresse : nous sommes, comme l'air du temps y incline, chez des « pros ». Chanod, Kieffer et Schmitt ne se jettent pas dans la littérature, ils s'y font une place. Ingénieurs en mots et en idées, ils construisent leur livre comme on fait une route : étude du terrain, résistance des matériaux, calcul des virages et des courbes. Rien n'excite davantage leur appétit créateur que les difficultés du chantier, la faille, le raccord compliqué, le dialogue acrobatique, l'impasse supposée. Là où le savoirfaire ne suffit pas et où l'art est exigé. Ils sont joueurs; bons et beaux joueurs.

C HEZ Jean-Pierre Chanod, il s'en faut même de peu que le jeu n'absorbe tout. Pendant les vingt premières pages de Sauvez la reine, on craint le pire. Un homme, nommé Geycamp, se réveille dans une chambre d'hôtel, et l'auteur nous inflige une description en gros plan, très virtuose et très agacante, de ces quelques secondes de semi-coma et des diverses tubulures de la salle de bains. Par bonheur, l'intrusion d'une femme un peu dinque dans la piaule de Geycamp interrompt l'inventaire. Ayant satisfait à l'examen de passage et montré qu'il avait bien assimilé la leçon des Anciens, de Robbe-Grillet à Jean-Philippe Toussaint, Chanod met fin à l'exercice de style pour pas-ser aux choses sérieuses. Sans cesser de

jouer, cela va sans dire - le titre du livre nous convie à une partie d'échecs -, mais en ayant laissé tomber les enfantillages. A quoi jouet-on? A essayer de renflouer des vies gâchées, à mettre un peu d'ordre et de logique dans des existences à la dérive. Laure, la jeune femme qui s'accroche à Geycamp, Nagy, le mari de Laure, et Abelardo, son chevalier servant, traînent leur destin à Montevideo, au bout du monde, dans le no man's land de la colonie diplomatique, dans le désert bavard des réceptions, fantômes au cœur d'une ville fantôme, plus étrangers encore à eux-mêmes qu'au pays qu'ils habitent, ils sont brillants, ils sont intelligents, ils ont beaucoup de mots pour dire beaucoup de choses inutiles et beaucoup d'alcool pour perdre la conscience de leur détresse et oublier que leurs actes démentent leurs paroles. Geycamp, lui, fait un drôle de métier : il est équarrisseur d'épaves. Il va de port en port acheter des bateaux fourbus et rouillés qu'il casse pour en récupérer les décombres utilisables. Il est, pour reprendre le titre du livre de Maimonide qui est l'un des fils du récit, le Guide

des égarés. Il y a bien d'autres fils dans Sauvez la reine qui prend souvent des allures de roman initiatique, celui du Purgatoire de la Divine Comédie, celui du Consul d'Au-dessus du volcan, et il arrive que le lecteur s'égare à son tour dans le parcours piégé qu'a minutieusement tracé l'auteur. Notre désarroi à nous perdre rejoint l'angoisse des personnages à la recherche d'une logique stable. Mais il y a aussi bien du plaisir à ne pas s'y retrouver, à suivre la progression des mots qui paraissent communiquer entre eux comme le feu se met à des

herbes, à partager le dépaysement, à s'installer dans l'insolite, à accepter que des énoncés flous se cachent au cœur d'une grammaire impeccable.

ES personnages de Nicolas Kieffer ne sont pas très éloignés de ceux de Chanod. Eux aussi sont les victimes d'« une mémoire méchante et indocile comme un chien qui mordrait ses maîtres et laisserait les voleurs pénétrer dans la maison ». Eux aussi ont quelque difficulté à insérer leur existence et leurs perceptions dans la bonne vieille logique d'Aristote. Mais ils ont une excuse : ils sont fous, ou bien psychiatres. Springdale, la clinique américaine où les uns et les autres sont enfermés, est une maison modèle, calme, luxueuse, douce aux malades. Et le nouveau pensionnaire qu'on y introduit, Stilton, n'a rien en apparence qui puisse troubler la quiétude de cet eden de benoîte déraison. Certes, Stilton a avoué spontanément à la police le meurtre de soixante personnes, mais on a eu vite fait de montrer que ces crimes étaient imaginaires. Personne n'est plus pacifique que Stilton,

plus dévoué, plus avide d'amitié. Mais cette soif d'aimer et d'être aimé dérègle insidieusement la belle mécanique rationnelle de Springdale. L'amour n'était pas compris dans la cure. Il ne convient pas d'en dire davantage, sous peine d'abîmer ce que Peau de lapin a de plus délicieux, cette manière si subtile, si perverse d'entraîner le lecteur de l'autre côté du miroir. L'art de Kieffer est dans sa gomme. Plus il peint, plus il ajoute des détails et plus il efface. Au début, les frontières sont bien visibles, rassurantes. Entre la raison malade et la raison saine, entre le réel, le rêvé et le fantasmé, entre le possible et le désiré, entre le présent et la mémoire. Il y a, certes, des fous un peu moins fous que les autres, comme la petite. bande à laquelle va s'agréger Stilton. « A la différence des autres malades, nous sommes un peu cinglés mais nous nous en rendons

# Géomètres du malaise

compte. Donc nous ne sommes pas si cinglés que ça. Donc ce que nous disons ou pensons, ce à quoi nous croyons, n'est pas non plus si cinglé que ça. » Mais quelques sophismes aident à vivre sans vraiment subvertir la loi. Un peu de folie ne fait de mal à personne, tant qu'on sait qu'il s'agit de folie. A Springdale, il arrive un moment où on ne le sait plus. Pis, il n'y a pas un moment précis où le réel bascule, une ligne de partage, mais comme un lent et insensible vieillissement de la raison. Quelques rides ici, une pâleur là, des bouffées de chaleur, un spasme d'angoisse que l'on calme avec quelques cachets, des relents de souvenirs comme des nausées. Avant que ne commence le temps

des abandons et des ruines. En effaceur de frontières, Nicolas Kieffer est fort habile, assez diabolique même, Il conte si bien que le lecteur le plus rétif aux. séductions du fantastique accepte tout, et

qu'il se retrouve, comme chez Hoffmann, en territoire de folie aussi à l'aise que s'il y avait toujours vécu. Ce qui n'est sans doute pas tout à fait faux. La folie nous est aussi familière que la sagesse, et, si la démarcation était aussi évidente, on ne disputerait pas de philosophie depuis vingt-cinq siècles. Gaspard Languenhaert, le héros de la Secte des égoistes est-il fou ? Ce philosophe de salon des débuts du XVIII siècle prétendait que lui seul existait et que le reste du monde n'était qu'une création de son esprit. Bref, qu'il était Dieu et que la vie était un songe divin, le sien, en toute logique.

S ELON Eric-Emmanuel Schmitt, Languen-haert, qui avait beaucoup d'argent et plaisait fort aux femmes, serait même parvenu à fonder une secte. Secte éphémère, on s'en doute, car il est bien difficile de faire vivre ensemble des dieux qui considèrent leurs confrères comme des illusions. Nous nageons dans un tonifiant océan de paradoxes. De toute évidence, Languenhaert est un charmant illuminé, un pittoresque excen-

trique. Schmitt, dont la plume est subtile et malicieuse, invente des dialogues, des morceaux de mémoires qui sont des petites merveilles de pastiches des Lumières et du romantisme, espiègles, brillants, profonds même et émouvants quand il le faut, avec ce qu'il convient de mystères et de coups de théâtre pour que le jeu intellectuel prenne de la chair. Etincelante fantaisie? Certaine-

ment, mais qu'on oublierait vite si Schmitt n'était pas parvenu à réveiller un vieux doute, une chimère iamais entièrement éteinte en chacun de nous: et si Languenhaert avait raison? Si l'évidence, comme

cela arrive souvent, n'était qu'une tromperie? Si nous inventions tout, comme Schmitt invente son héros et comme notre lecture lui donne une réalité?

Après tout, les égoïstes ont bel et bien existé. L'Encyclopédie leur consacre un article sous la signature de d'Alembert, bien embarrassé dans sa réfutation : « On appelle ainsi une classe de philosophes qui ne reconnaissent d'autres vérités que celle de leur propre existence ; qui croient qu'il n'y a hors de nous rien de réel, ni de semblable à nos sensations ; que les corps n'existent pas. (...) Les égoistes sont en même temps les plus extravagants des philosophes et les plus difficiles à convaincre ; car comment prouver l'existence des objets si ce n'est par nos sensations ? Et comment employer cette preuve contre ceux aui croient aue nos sensations ne supposent point nécessairement qu'il y ait quelque chose hors de nous ? ».

# L'âme du Vieux-Colombier

Cette salle de théâtre est mythique, et son créateur ne l'est pas moins. Une biographie de Jacques Copeau et le cinquième tome des « Registres » offrent les clés d'une aventure intellectuelle hors du commun

**JACQUES COPEAU** OU LE MYTHE DU VIEUX-COLOMBIER de Paul-Louis Mignon.

Julliard, 348 p., 140 F. LES REGISTRES DU VIEUX-COLOMBIER

1010-1024 Textes recueillis et établis par Suzanne Maistre-Saint-Denis avec Marie-Hélène Dassé. introductions de Clément Borgal et Maurice Jacquemont, Gallimard, coll. « Pratiou du théâtre +, 555 p., 250 F.

Au cœur battant de la rénovation théâtrale en cette première moitié du XX° siècle, il y eut les Russes Stanislavski et Meyerhold. l'Autrichien Reinhard, le Suisse Appia, l'Anglais Craig, mais « dans l'histoire du théâtre français, disait Camus, il y [eut] le théâtre avant Copeau et le théûtre uprès Copeau ». Paul-Louis Mignon (1) retrace avec sûreté et une très grande connaissance du terrain l'étonnant parcours intellectuel de ce fils d'un marchand de boucles et agrafes du faubourg Saint-Denis, qui fonda le Théâtre du Vieux-

Colombier à l'automne de 1913. C'était alors l'emplacement d'une salle dévolue aux spectacles de patronage, l'Athénée Saint-Germain - mal située, disait-on, sur la rive gauche. Réagissant *« contre toutes les lâche*tés du théâtre mercantile et pour défendre les plus libres, les plus sincères manifestations d'un art dramatique nouveau », refusant le naturalisme d'André Antoine comme les grossières conventions de représentation de l'époque, Jacques Copeau (1879-1949) y monta d'emblée une pièce élisabéthaine de Thomas Heywood, Une femme tuée par la celui-ci dut admettre qu'il aurait à douceur, en alternance avec se détourner du milieu littéraire et

l'Amour médecin, de Molière. Dans cette salle, il fit évoluer le cadre et la manière de jouer en utilisant des éclairages fixes, des «tréteaux nus », un proscénium, des « scènes architecturées »

Et avec des comédiens comme

Charles Dullin, Suzanne Bing, Jane Lory, Romain Bouquet, Blanche Albane, Valentine Tessier, Louis Jouvet surtout (dont Copeau raconte qu'il prit conscience de son talent en le vovant dormir dans les coulisses). la troupe du Vieux-Colombier rendit « lustre et grandeur » à Shakespeare, Molière, Musset, Dostoïevski, mais servit également les œuvres contemporaines de Vildrac, Schlumberger, Martin du Gard, Ghéon, Claudel, Romains ou Gide: « Il eût fallu voir, écrivait Jacques Rivière, qui lui succéda à la tête de la Nouvelle Revue française, comment il prenait un acteur, à un étage parfois qui pour tout autre eut été décourageant, comment il l'inspirait, le galvanisait et, pareil au modeleur qui, sur le tour, fait monter entre ses mains le col du vase qu'il façonne, l'élevait peu à peu à la hauteur de son person-

Après la Grande Guerre, Copeau reprit la barre du Vieux-Colombier et, à partir de 1921, dans l'école qu'il avait créée avec Suzanne Bing, il se préoccupa d'enseigner à « cette jeune génération d'artistes dont nous avons plus souci que de nous-même » un art scénique fondé sur de nouvelles valeurs, comme l'improvisation, le jeu du masque, le mime. Parmi ses élèves, éblouis par son charisme, modelés à sa main, se trouvaient ses propres enfants, ses deux filles, Maiène et Edi, ainsi que son fils Pascal (1908-1982):

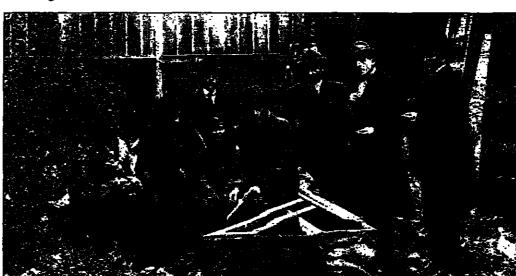

Jacques Copeau (au centre) et des comédiens dans la cour du Vieux-Colombier en 1919

théâtral que dominait la figure incontestable de son père. A l'heure de la deuxième guerre mondiale, après avoir fait ses preuves comme journaliste à Berin. il allait s'engager dans la Résistance, devenir membre fondateur du CNR. Mais le retour à la vie courante vit Pascal Copeau, député des deux Constituantes, se heurter fatalement à une autre figure quasi paternelle: son opposition maladroite au général de Gaulle ainsi que sa culpabilité suicidaire d'homosexuel inavouable ruinèrent sa vie et fragilisèrent toutes ses entreprises à venir. Pierre Leenhardt révèle, avec douceur et précision, la biographie de celui qui ne sut pas forger sa domination sur le monde, ni se métamorphoser en un vainqueur de l'espèce de son père (2).

En 1924, Jacques Copeau avait quitté Paris pour la Bourgogne, où il prit la tête de la première

troupe « décentralisée », les Copians: il crut qu'il pourrait enfin réaliser, loin de la capitale et au contact d'un nouveau public vraiment populaire, cette « réno-vation dramatique » poursuivie depuis plus de dix ans. En 1936, il devint l'un des metteurs en scène - avec Baty, Dullin et Jouvet - de la Comédie-Française, « monument de la vanité et du cabotinage », puis son administrateur de 1940 à 1941. Jusqu'aux années précédant sa mort en 1949, il mit encore en scène plusieurs pièces, et continua, inlassable et séduisant conférencier, à partager sans relâche ses souvenirs et ses idées.

Longtemps après sa disparition, Maiène Dasté, sa fille aînée et sa cousine Suzanne Maistre Saint-Denis, se sont attelées à une vaste tâche chronologique. Le premier volume des Registres du Vieux-Colombier fut imprimé en 1974; le cinquième a récemment paru,

retraçant dans le détail les années 1919 à 1924, qui virent le retour de Copean et de sa troupe en France après deux épuisantes saisons new-yorkaises, la réouverture du Vieux-Colombier, les rup-tures avec Charles Dullin et Louis Jouvet, le repli de Copeau en province... A propos de chaque décision du « Patron », de chaque création de ses principaux comédiens, on y découvre les réactions et les contradictions de la critique, les lettres et des extraits de journaux intimes ou de mémoires écrits par ses amis, des notes provenant du carnet de bord de la troupe, des fragments du Journal de Copeau et le texte complet de ses Souvenirs du Vieux-Colombier. Il y a là toutes les données de cette aventure intellectuelle unique, dont Copean fut le seul maître à bord avant Dieu au moins jusqu'au temps de sa conversion au catholicisme en

್ಯಾದ್ದರ್ಕ್ ಕ್ಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ .

Enfin, l'histoire artistique et architecturale du Théâtre du Vieux-Colombier est retracée dans un album, fruit de la collaboration entre la Comédie-Française, la Bibliothèque nationale, le ministère de l'équipement, du logement et des transports et l'institut français d'architecture. Des études précises et érudites. illustrées de nombreux documents, confirment un sentiment quelque peu paradoxal : malgré les échecs et les avatars, le Vieux-Colombier aura toujours miraculeusement gardé de sa magie propre, grâce à tous ceux qui y ont passionnément travaillé peut-être... Voué à être la «seconde salle » de la Comédie-Française depuis mars 1993, le théâtre aux deux colombes a encore une fois réouvert ses portes, rénové par l'architecte Bernard Kohn, doté d'une scénographie conçue par Yannis Kok-kos, dirigé d'abord par Jacques Lasalle, puis par Jean-Pierre Miquel Et il est bon que l'on sache très précisément, à l'aide de ces ouvrages complémentaires, les actes importants et de tous ordres, privés et publics, pratiques et théoriques, qui s'y sont joués pendant presque un

### Claire Paulhan

(1) Outre des études générales sur le théture au XX siècle, le critique dramatique Paul-Louis Mignon n écrit plusieurs livres sur des comédiens formés par Jacques Copean: Louis Jouvet (La Manufacture), Charles Duilin (La Manufacture), Jean Dasté (PLF), Barrault-Renaud (éd. de Messine).

(2) Pascal Copeas (1908-1982), L'Histoire préfère les vainqueurs, préface de Lucie Anbrac, éd. L'Harmattan, coll. « Mémoires

du XX siècle », 253 p., 40 F.

(3) Théûtre du Vieux Colombier, 1913-1993, de Marie-Françoise Christont, Noëlle Gubert et Danièle Pauly, éd. Institut français d'architecture/Norma (86, nie Castagnary, 75015 Paris), coil. « Les Années modernes ».

S- 15 mg

#### **JAZZ A MULHOUSE**

# L'été indien en Alsace

Dernier grand festival de jazz de l'été, celui de Mulhouse - qui s'étend aux communes avoisinantes - pour être plus modeste que ceux qui se déroulent dans le sud de la France n'en est pas moins l'un des plus novateurs. Saxophoniste et clarinettiste, Louis Sclavis explique dans un entretien la place tenue par les festivals dans le monde du jazz.

Question de fond pour le jazz, plus que amais, celle de l'improvisation : le statut de l'improvisation, son mode même (Wynton Marsalis ne développe absolument pas la même pratique de l'improvisation que Michel Portal), la dynamique de pensée qui régit implicitement les programmes. On va finir par regretter le temps où il n'était même pas besoin de le préciser. De l'improvisation, le jazz classique ne donne plus qu'une image immédiate. Pour qui voudrait la réfléchir, elle se réduit le plus souvent à sa plus simple expression, décorative et ornementaliste. La pensée fuit comme un panier percé. Temps sans repères, époque encombrée de paternels, temps où Thelonious Monk va finir par être symparhiquement réduit

au rôle d'« original ». C'est ce qui rend l'agita-tion d'Uzeste Musical irremplaçable (*le Monde* daté du 20 aoûr). Discutable, irritante, désordonnée, alternant des manifestations bloquées et d'incontestables réussites, vivante, exposée, toujours sur la brèche en matière d'autocritique ou de réflexion - mais irremplaçable. Rétrospectivement, le reste a des airs de tourisme familial, de promotion municipale ou d'entreprenante petite affaire de légitimation cultu-

Le reste? Oui et non. Nombre de festivals ont leurs façons, leurs méthodes, leur person-nalité et leur style : Mulhouse, bientôt, avec sa curiosité personnelle (c'est un festival curieux, un festival de curieux), Mulhouse, dans sa modestie que protège l'éloignement des grandes dates de l'été et des plages. Mulhouse n'en démord pas. Son festival est parmi les plus novateurs. Musiciens atypiques, irréguliers, peu connus, venus de contrées que l'on ignore, célébrités fidèles à une éthique, douc ceur de l'été indien à l'alsacienne, Mulhouse a un charme indiscret de fin de saison promet-

On peut dresser la liste de ses découvertes et de ses confirmations. Fondu enchaîné: Louis Sclavis qui vient de clôturer Uzeste Musical dans la tourmente d'un collectif typiquement uzestois, Louis Sclavis qui a présenté à Uzeste son Acoustic Quartet codirigé par Dominique Pifarély, se présente à Mulhouse en trio (Bruno Chevillon, basse, François Nerville, batterie), puis en tête à tête avec Willem Breuker.

Jazz à Mulhouse, et dans les communes voi-sines (Wittenheim, Guebwiller, Richelm, Lutter-bach) jusqu'au 3 septembre. 50/70 F, 80/100 F, laissez-passer global, 580 F, nombreux concerts gratuits. Tél. : 89-46-10-46, 89-45-63-95.

Prochains concerts: le 25 août, Michel Marre Brass Band, Yves Dornoy et Philippe Poirier, Louis Sciavis trio; le 26, Sinhkho Namtchylak, Des Des Bridgewater et quintette d'Andre Cec-carelli ; la 27, Althaus Schonnaus Express, Bruno Chevilion solo, Daniel Humair, François Jeanneau Quartet, Sophie Domancich Trio; le 28, « Kassalit » Philippe Lemoine, Ahmed et Salam, Marc Ulrich Quartet, Dimitri Naditch, Mlco Nis-

si mai qu'on n'avait plus le loisir

de penser. De toute façon, les sanctions ne trainent pas : côtoyer

le pouvoir, ca peut devenir un jeu, une fin en soi, ou l'occasion de s'en servir personnellement. La

musique que j'essaie de faire aujourd'hui recrée une sorte d'énorme déséquilibre, une incer-titude de fond, la joie du doute et

des imperfections. On est passé du free jazz au besoin de « mettre au propre », maintenant, il faut faire le chemin inverse. On est en porte à faux. On écoute Steve Coleman,

le quartet de Jimmy Giuffre, Jim Hall, Bill Frisell, le trio Arcado, le

trio Motian, son intelligence dans la distribution des rôles, dans la

circulation de la musique, dans l'intégrité, ce refus implicite du

revival », on se situe dans cette

" Parfois, je vais dans le sens des gens, je dis avec eux que je ne suis pas un musicien de jazz. Mais

c'est trop facile ; si on inversait la

proposition? Est-ce qu'on n'est

pas autant, plus nettement même,

musicien de jazz, que les Haricots

rouges ou qu'un pianiste de vingt-cinq ans qui s'évertue à imiter à

peu près le style de Ray Bryant? Le jazz, c'est une forme singulière

de créativité, mais c'est aussi une

attitude devant la musique, une

conduite dans la vie. Nous

sommes des musiciens de jazz.

Sans discuter, »

CINÉMA

Baldung dessina à la pointe d'argent un oiseau de paradis. En dépit de la pâleur des traits. l'oiseau exotique se reconnaît sans peine à sa longue queue et à

Peu de temps auparavant, le même Baldung dessina une tête de phoque vivant. Pas plus que l'oiseau de paradis, le phoque ne se rencontre communément en Alsace. Il faut donc admettre, soit que Baldung, qui passe pour avoir peu voyagé, se rendit néanmoins assez au nord de l'Europe pour observer son mouif dans quelque port ou sur quelque côte, soit qu'il se servit d'un phoque empaillé auquel il parvint à donner l'appa-rence de la vie, soit qu'il copia le croquis d'un autre, soit qu'en dépit du style le dessin n'est pas de lui, mais d'un artiste plus aventureux. En tout état de cause, la conclusion demeure identique: dessiner une tête de phoque vivant était, dans les années 1520, un

De cette différence, de la révolution qu'elle suggère, une exposi-tion remarquable a fait son sujet. A Strasbourg, dans l'église Saint-Pierre-le-Jeune et dans son cloître - cadre très séduisant -, elle traite de l'invention du dessin d'après nature entre Moyen Age et Renaissance, et de sa diffusion. La

THE NOIR AU CITRON d'Antonio de Macedo

HARRY NOUS A QUITTÉS de Rangel Valchanov

### CHEFS-D'ŒUVRE D'APRÈS NATURE à Strasbourg

# Le phoque et l'oiseau

de notre envoyé spécial

Vers 1525, à Strasbourg, Hans sans peine à sa longue queue et à son bec en pointe. Il ne fait pas de doute que le croquis a été fait d'après nature – d'après l'un des cinq exemplaires de l'animal que rapporta en Europe le seul navire rescapé de l'expédition autour du monde de Magellan. Cela signifie que Baldung obtint de voir cette curiosité peu de temps après qu'elle fut arrivée en Espagne en qu'elle fut arrivée en Espagne en 1522.

Un peu plus tôt dans sa carrière, le même peintre avait été, avec Dürer, Altdorfer et quelques autres, de ceux qui omèrent le livre de prières de l'empereur Maximilien f. Sur une page, il a représenté d'une part un chat en colère de l'eure part un chat en colère, de l'autre un enfant jouant

exercice digne d'intérêt, aussi instructif que le portrait de l'oiseau du Brésil, d'un perroquet ou du combat de deux étalons – autres croquis des carnets de Baldung.
Un peu plus tôt dans sa carrière

colère, de l'autre un enfant jouant avec un lion. Le chat est d'après nature, parfaitement saisi ; le lion, d'après une gravure, un peu raide et siéréotypé, le museau trop plat, l'échine trop longue. La différence se reconnaît à l'instant entre les dans monières. les deux manières.

FRANCIS MARMANDE | nait de circonscrire l'aire géogra-

phique. Elle l'a été, tout naturelle-ment, à l'Alsace, ce dont on ne saurait se plaindre puisque l'art à Strasbourg et à Colmar, ce sont Baldung, Schongauer, Grünewald, des graveurs, des éditeurs, des savants - un milieu homogène et puissant qui se développe sur fond de réforme religieuse et d'expan-

sion de l'imprimerie. L'histoire se dispose en trois épisodes distincts. Jusqu'à la fin du quinzième siècle, les représentations médiévales conservent leur rigidité et se conforment à des traditions iconographiques et symbo-liques, les premiers, les amateurs de botanique, s'en détachent peu à peu, parce qu'ils ont sous les yeux les plantes de leurs herbiers et parce qu'imprimer des recueils d'herbes médicinales et comestibles suppose de l'exactitude. La forme des feuilles et des racines, la couleur et la taille des fleurs deviennent les moyens de l'identification et les critéres d'une typologie élémentaire des végétaux de la plaine et de la forêt.

#### Alliés des savants

Deuxième phase, la plus pas-sionnante : durant la première moitié du seizième siècle, des artistes qui ont entendu et compris la leçon de Dürer dessinent et peignent d'après nature. Alliés des savants, fidèles des cabinets de curiosités, chercheurs de détails justes et de raretés, ils usent de la plume et du pinceau, de la pointe d'argent et de la gouache comme d'instruments de précision. Ils auscultent, examinent, agrandissent, scrutent, ne négligent aucune nuance. Ils exaltent la vérité du monde extérieur, ils

engagent l'inventaire des règnes animal et végétal. Baldung et son phoque, Schongauer et ses sangliers, tels sont les héros de ce mouvement en Alsace. Leurs œuvres, réunies dans l'une des chapelles de l'église, composent un ensemble admirable, riche de deux pièces jamais exposées jusque-là, le livre de prières de Maximilien le et une gouache somptueuse venue de Potsdam, parterre de plantes dans un jardin, peut-être de la main de Grinewald en personne. A elles seules, elles justifieraient une

Le dernier épisode prend la forme d'un hommage rendu à un peintre méconnu, Johann Walter, qui naquit à Strasbourg en 1604, y comte de Nassau-Idstein, il exécuta un florilège de près de deux cents planches, compositions très élaborées de fleurs, fruits et nsectes. Leur exécution touche à la perfection dans le genre net et méticuleux, trompe-l'œil à la gouache sur velin. Quelle que soit essence, Walter la caractérise aussi complètement que possible, jusque dans le traitement du velouté des feuilles, les nuances des nervures, la texture des tiges et des pétales et les couleurs. Il s'autorise fort peu de fantaisie, sauf une : introduire des oiseaux et des insectes venus de loin. Un dacnis bleu du Brésil s'est posé près d'une fleur venue de Sicile, le calliste superbe d'Amazonie et l'épeire diadème nichent entre les coings et les tomates - pour des raisons chromatiques, parce que leurs plumages bleutés s'harmo-nisent avec l'écarlate et le jaune

Walter excellait encore en ornithologie, autre discipline à la conjonction de la peinture et de la science. L'exposition strasbourgeoise révèle, prêtée par la Biblio-thèque nationale, une collection prodigieusement abondante d'éperviers, grands-ducs, avo-cettes, cormorans, hérons crabiers et vautours moines. Quelques-uns, hôtes habituels ou migrateurs, s'observaient couramment en Alsace. Pour d'autres, faucon gerfaut des toundras asiatiques, perroquet gris du Gabon, casoar à casque d'Australie et de Nouvelle-Guinée, il est clair que Walter eut recours à des oiseaux empaillés rapportés par les navigateurs et les marchands au long cours. Un siècle plus tard, la tradition inaugurée par Baldung avait encore des adeptes.

PHILIPPE DAGEN ➤ Eglise Saint-Pierre-ie-Jeune.

67000 Strasbourg. Tous les jours de 10 heures à 22 heures, le dimanche de 12 h 30 à 20 heures. Jusqu'au 2 octobre.

# Un entretien avec Louis Sclavis : « La musique n'est pas démocrate »

« Au début des années 70, les festivals étaient plus mélangés. On allait écouter des musiques dans les manifestations où il y avait du théâtre, de la poésie, des discours, des performances. 20 0 1 E Aujourd'hui, dans les mêmes endroits, on assiste à un des retours de l'idée classique du un de ses nombreux « reviva lismes »...

- Ce n'est pas trop gênant. Bien entendu, il y a une sorte de logique « Philippe de Villiers » à certaines de ces manifestations. Le Puy du Fou fonctionne comme modèle général de la distraction spectaculaire, la modernité voudrait se glisser dans une sorte de méchanceté réactionnaire, mais, dans l'ensemble, il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Ce qui prend des proportions. Comme d'habitude, c'est l'amplification du discours d'escorte (tels commentaires d'un directeur musical de radio, telle promotion), mais le choix d'un artiste sur une esthétique, comme on choisit une veste, ce n'est pas grave ca ne tire pas à consé-

» Dans un autre esprit, on pourrait dire que la réussite de Joshus Redman, qui est un gentil, par rap-port à Steve Coleman dont la démarche et la qualiré sont plus intéressantes à mon sens, n'a pas de vraie signification. Il en faut en permanence un à qui l'on fait er ce rôle. C'est b n. II nous débarrasse du souci de le convoi-ter. Cela dir, il doit y avoir à peu près trois cent soixante dix saxophonistes ténors qui jouent aussi bien ou mieux que lui...

- C'est vrai, à condition de ne pas tenir compte de sa présence en scène, de ce petit fait qui change tout : le jazz est aussi une manifestation en public. La personnalité de Joshua Redman

.:. x ≒

- - -

-50

: : :

· . :=: :

-...:

#### Mort de la pianiste Rena Kyriakou

On apprend la mort de la pianiste et compositeur grecque Rena Kyriakou (le Monde du 24 août) à Athènes. Elle était âgée de soixante-seize ans.

Les mélomanes qui ont dépassé la quarantaine se souviendront sans donte des nombreux disques que Rena Kyriakou avait enregistrés pour Vox. Pour cette firme américaine, elle avait gravé, au cours des années 60. l'intégralité de l'œuvre pour piano de Men-delssohn, Granados (premières mondiales) et Chabrier. Vendus dans le monde entier à un prix modique, les disques Vox lui avaient apporté une gloire méri-

Elève de Paul Weingarten à Vienne, puis d'Isidor Philipp et d'Henri Büsser à Paris, Rena Kyriakou était également compositeur. Née le 25 février 1918 à Heraklion (Crète), elle joua dans le monde entier avec les plus grands chefs avant d'enseigner à son tour. Son jeu témoignait d'une grande intelligence musicale, sa sonorité était rayonnante et son intégrité artistique a été un modèle pour tous les jeunes pianistes grees.

fait peut-être la différence... tenses, on ne salit plus la musique On en revient au charisme, à mais la question pour nous n'est ce qu'un musicien transmet ou ne pas là. La dispute, d'ailleurs, ne se transmet pas. En fait, dans une produit qu'en France. carrière, le vrai travail consiste estomper le charisme pour

Louis Sclavis en tournée en Afrique.

que contemporaine non plus.

Les réactions sont plus libres. Ils

jazz arrive rempli d'attente. C'est

«L'inertie

particulière au groupe »

public, comme celui du Festival de

Paris, par son enthousiasme,

marque qu'il sent bien qu'on tente

une aventure, qu'il est prêt à nous

suivre, moins par reconnaissance

que par sympathie. On manipule

sans doute des esthétiques dou-

- L'ARFI (Association à la recherche d'un folklore imagiretrouver une certaine honnéteté. naire), à laquelle vous avez D'où l'intérêt du disque. Parfois, appartenu, a une démarche dif-férente ? - L'ARFL association de musi-

on aimerait être petit et moche, pour pouvoir se faire une idée... Ou alors, changer de public, ce qu'on a réussi à faire, d'ailleurs, avec l'Acoustic Quartet. On joue dans les festivals classiques, à Badenwaiter dans les meiernes de ciens souvent originaires de la région lyonnaise, fondée en 1976, a été une communauté d'idées, de références, de gaietés, un moyen de survie et d'affirmation, mais Badenweiler, dans les maisons de la culture, on joue pour les publics d'abonnés qui nous choisissent entre une soirée de théâtre et une aussi la preuve par l'exemple de la possibilité du groupe. J'ai été le premier à créer un quartet sous autre de danse. Ils savent que ce n'est pas du « jazz », pas de la mon propre nom. Le refus de la réussite individuelle peut aussi se doubler d'une certaine crainte, lls ont conscience qu'on ne sait pas beaucoup plus qu'eux ce qu'on fait. L'écoute est d'une d'un manque de courage, donc, je l'ai fait. Il y a une inertie particulière au groupe. Bref, je me suis énorme intensité. On joue de plus en plus pour ces publics qui ne sont pas faits a priori pour nous. détaché, on m'a critiqué, tout cela est parfaitement compréhensible. Mon idée, c'est que la responsabilité collective est essentielle, mais ne se posent pas plus de questions que nous. Le public de festival de il faut un « leader ». La musique ne s'accommode pas longtemps de la démocratie intégrale. La musique n'est pas démocrate.

Le mot n'est peut-être pas bien choisi. En fait, l'ARII cor-respondait à un discours précis, à des conceptions, à une idée du rôle du musicien dans la société.

- Oui, le temps a passé. Lorsqu'en 1981 la gauche au pou-» C'est probablement pour cette voir a créé un secteur, un petit secraison que ce quartet irrite, suscite une agressivité chez des amis, des teur « nous » concernant, nous, les musiciens de jazz, de variétés musiciens proches de nous, ils d'improvisation ou autres, lorsque se sont mises en place des voudraient qu'on s'explique, qu'on soit plus clairs, ils nous reprochent de faire nos classes, de commissions, j'ai été très sensible à cet effort, j'ai ressenti une petite fierté de participer à la vie sociale. ressembler à du classique sans en être, à de la musique contempo-On se sentait légitimé. raine après l'heure... Alors que le

- La « légitimation culturelle » par des instances de pouvoir, ce n'est pas forcément le rêve de

Bien sûr, on peut parler de récupération, mais alors, c'est qu'on n'était pas assez subversifs.

Qui génait-on'? Ou bien, on vivait

Outre le fait qu'ils apparaissent le même jour sur les écrans et se trouvent réunis dans une discrétion qui les condamne à l'anony-mat, le film du Portugais Antonio tude élégante que promène Jean-Pierre Cassel

de Macedo et celui du Bulgare Rangel Valchanov ont en commun de se dérouler l'un et l'autre entièrement dans une superbe demeure, très loin du fracas du monde d'aujourd'hui, et de sacrifier à la tentation du macabre. L'univers dépeint dans The noir

au citron est celui d'une grande famille portugaise du siècle der-nier. Le réalisateur, qui remercie en préambule Karen Blixen « Dour son inspiration ». s'applique à reproduire le ton feutré des conversations auxquelles se livrent des personnages hors du temps, entre salle à manger d'apparat et salon cossu, avec passage obligé sur la terrasse. L'arri-vée imprévue d'un parent disparu depuis longtemps et les révélations étranges qu'elle suscite peu à peu ne paraissent guère émou-voir la réalisation. A force de copier les manières des personnages, elle s'enferme elle aussi dans un carcan qui ressemble fort à celui des « dramatiques » télé-

Ainsi canalisé, rythmé par la musique de la langue portugaise, le film suit son cours tranquille, jalonné de quelques jolies formules (« Le plus important pour

visées.

Villas tristes une jeune fille, après les leçons de piano, c'est de rendre les hommes malheureux »), sans que jamais ne se dissipe un ennui distingué, qui semble s'incarner dans la lassi-

> Autres temps, autre demeure, mais un résultat presque identique pour le film bulgare. S'attachant aux pas d'un inspecteur de police méticuleux et réveur, Rangel Valchanov ne pose pas la question de savoir Mais qui a tué Harry?, il se demande seulement si Harry est vraiment mort. La réponse est non, on le sait très vite, puisque Harry est immortel. Seul l'amour pourra le tuer, après que le réalisateur a laissé libre cours à son penchant pour le baroque.

Il déroule donc les cotillons sur la fête et ses invités, fait voleter bulles de savon et confettis dans des décors surchargés. Personnages grotesques, costumes modernes et anciens mélangés, notations insolites, pendules sans aiguilles, tout l'attirail est déployé, mais sans que l'emploi et la destination en soient clairement définis. Les époques et les mœurs se télescopent, mais le montage n'accouche que de quelques souris, rouges comme les cheveux de Harry, rouges comme la brosse à dents plantée dans l'oreille droite d'un sanglier empaillé.

PASCAL MERIGEAU



明 (400 4 100 200 140 140 140 Mann and a co Militaria acces 51

BOOK BY FREE BOTH A

to have the same

MA PERSONAL PROPERTY. W. F. All Confederal Co.

Free 14 State of the second Company Land of Land

Part & poore part is office. As debut occurs follows

# 19 1946 W. 2

**N. Serifaktiva** gertra je

THE REAL PROPERTY AND ASSESSED.

Phone States in A 19

decree to the said

PROPERTY AND PROPERTY.

BOTTON OF BUILD IN TO

THE THE PERSONS THE PROPERTY.

is water and the same of the same

adar nya makesa 🗀

the second total field of the

sSX = h

BANKE A TABLE 



Maria de la compansión de <del>ेक्क के के केंद्रे के</del> उत्तर करता **)** apple fast betrete a filter of المراجع فيتعط فيتعطع المتعادية <del>figures</del>, de poeta de la composição de 海線医学とアット Ģo.

THE REPORT OF THE A CONTRACTOR 建肥强或金殊为中心 500000 🚊 🚟 🕮 sati (1996 s.) Maria Carlo <del>बालक स्थान</del> १० - घर Action to the second second

Les nouvelles stratégies de l'informatique mondiale

# Digital Equipment se désengage complètement d'Olivetti

Digital Equipment Corp (DEC) a décidé de vendre en Bourse la participation de 7,8 % que le constructeur américain détenait dans Olivetti, le groupe de Carlo De Benedetti. Cette cession confirme la difficulté à vouloir nouer des alliances à caractère capitalistique, sans base technologique forte, et sous la forme d'une prise de participation trop fait le pour permettre de jouer

un rôle actif. ■ GUERRE DES PRIX. IBM, le géant américain de l'informatique, a annoncé, mercredi 24 août, des baisses de prix pouvant aller jusqu'à 27 % sur sa gamme d'ordinateurs personnels, une semaine après les réductions de tarifs annoncés par Compaq. La riposte d'IBM devrait pousser d'autres fabricants à rejoindre le mouvement

Les alliances à caractère seulement capitalistique ont-elles une signification dans le secteur informatique? Alors que les liens technologiques, dans ce secteur plus que dans tout autre, alimentent des interdépendances durables, difficilement réversibles, les liens essentiellement financiers se révèlent, à l'expérience, beaucoup plus volatils. Le constructeur américain DEC (Digital Equipement Corporation) a ainsi annoncé mercredi 24 août qu'il avait cédé la totalité de la participation - 7,8 % du capital - qu'il détenait dans Olivetti, le groupe de Carlo de Benedetti. Les 98,5 millions d'actions en sa possession - qui avaient été acquis à partir de juin 1992 et en deux étapes – ont été vendus en Bourse. La cession s'est étalée sur un mois.

IBM casse

Suite de la première page

Des composants de plus en plus

puissants, dont le prix chute

d'année en année. Le monde de la

micro-informatique s'est complè-tement transformé ces dernières

années. On s'y bat désormais avec

férocité en bradant les étiquettes.

Dans son rapport 1993 sur l'indus-

trie informatique, le consultant

Mac Kinsey note que le prix

moyen d'un ordinateur personnel,

fixé à un niveau 100 en 1987,

s'établit aujourd'hui au niveau 53.

Compaq justifie sa baisse des prix par la nécessité de purger des

stocks d'invendus, affectant plus

particulièrement ses produits les

Avec des performances accrues.

les prix

Engagé dans une délicate opération de restructuration (le groupe a terminé son exercice 1993-1994 dans le rouge à hauteur de 12 milliards de francs et envisage de supprimer vingt mille emplois sur un an), en quête d'argent frais, DEC a été contraint de se retirer d'Olivetti, à mauvais comptes, faute d'avoir les moyens de jouer un rôle d'actionnaire actif. Ces derniers temps, le titre de l'action Olivetti cotait autour de 2 300 lires (I lire vant environ 33 centimes) à la Bourse de Milan, un cours très inférieur à celui payé par DEC lors de l'alliance nouée entre les deux groupes. En juin 1992, le constructeur américain avait acquis 4 % du capital du constructeur d'Ivrea, soit la moitié de sa participation, sur une base de 8 500 lires par action. Le total de

olus anciens. Il entend dégager le

terrain pour la toute nouvelle

génération de machines équipées

par les micro-processeurs Pentium

du californien Intel, beaucoup

plus puissants que les précédents.

Compag prépare en outre la cam-

pagne d'automne, période de

l'année où les fabricants de PC

réalisent une bonne part de leur

chiffre d'affaires. Surtout, il porte

son coup à un moment où l'acti-

vité micro-ordinateurs d'IBM, un

temps redressée, semble présenter

d'inquiétants signes de désorgani-

restructuration aux Etats-Unis.

sation et de faiblesse.

l'époque 287 millions de dollars, soit 1,7 milliard de francs.

Mercredi soir, le porte-parole de Digital Europe, le siège européen du groupe américain installé en Suisse, confirmait que DEC avait peu d'espoir de rentabiliser son aller et refour dont devraient sculement subsister quelques accords de coopération technique. Et que la moins-value serait, selon toute vraisemblance, assez subs-

#### **Sévères** critiques

Dans les milieux spécialisés, les commentaires sur le principe même de cette prise de participation minoritaire opérée il y a seulement deux ans sont sévères. « Que signifient ces prises de par-

Big Blue a mis fin à l'activité d'Ambra, une filiale créée pourtant récemment et chargée des plus bas segments de la gamme, là où il fant contenir les fabrications d'Asie du Sud-Est. IBM, par aillenrs, envisage mille cinq cents à deux mille suppressions d'emplois dans la branche PC. Au deuxième trimestre 1994, le groupe a vu ses livraisons de



micro-ordinateurs chuter de 29 % en volume aux Etats-Unis, tandis que ses principaux concurrents ugmentaient les leurs. Compaq s'est placé pendant deux tri-mestres consécutifs en tête des ventes. Le groupe texan occupe désormais la première place sur le marché mondial confre le troisième rang fin 1993. IBM a-t-il de sérieuses capaci-

très à la mode il y a trois-quatre ans et qui, au final, se traduisent

non? », s'interroge un bon

connaisseur du secteur, ancien

responsable chez DEC. Et d'ajou-

ter: « sAuf à avoir un pouvoir de

contrôle, un constructeur infor-

matique qui détient une parcelle

du capital dans un autre groupe

est forcément un piètre action-

DEC n'est pas le seul groupe à

être soumis à la critique. IBM, le

géant de l'informatique, a aussi

procédé de la sorte avec Wang il y

a quelques années. Big Blue avait

conclu un accord ambitieux aux

termes duquel il entrait dans le

capital de son concurrent en lui fournissant des ordinateurs RS

6000. Mais, une fois forgée l'offre

tés de riposte? Les analystes spécialisés s'interrogent. D'aucuns pensent que cette guerre des prix --même si elle n'affiche pas clairement son nom – devrait s'étendre aux périphériques, et notamment aux lecteurs CD-ROM. En tout cas, pour le moment, Compaq a le terrain déblayé en Europe. Les baisses de prix annoncées aux Etats-Unis s'y appliqueront également, a indiqué ces derniers jours le fabricant texan. IBM, pour le moment, n'a pas l'intention de bonger sur le Vieux Continent. **CAROLINE MONNOT** 

l'opération lui avait couté à ticipation à hauteur de 5 %, voire soumise à Wang, le numéro un l'époque 287 millions de dollars, 10 %, initiées par DEC et IBM, mondial s'est tout simplement mondial s'est tout simplement refusé à jouer son rôle d'actionnaire, en refusant systématiquement toute participation aux augmentations de capital de Wang.

Le cas de Bull est également intéressant IBM, préféré à Hewlett Packard qui ne proposait qu'un seul accord technologique, a doublé l'impact financier de sa proposition de coopération sur les machines équipées de processeurs Risc par une prise de perticipation de 4,7 % dans le constructeur français. Bull a rejoint alors le clan IBM pour ce type d'ordinateurs, comme Olivetti quelques mois plus tard rejoignait la famille DEC. Depuis, là aussi, IBM se fait tirer l'oreille pour participer à toute recapitalisation de Bull.

DEVISES: convertibilité progressive du karbovanets, la monnaie ukrainienne. - Le président ukrainien, Léonid Koutchma, a décidé, mardi 23 août, une convertibilité progressive de la devise nationale, le karbovanets, dans son premier décret concernant les réformes économiques. Ce décret autorise, à partir du 1 octobre, la reprise des échanges sur le marché interbancaire des devises, suspendus par le précédent président, Léonid Kravtchouk, en novembre 1993. Il prévoit également, d'ici à la fin de l'année, un rapprochement progressif du cours officiel du karbovanets avec le cours du marché noir. Au cours officiel, I dollar vaut 20 500 karbovanets contre 47 000, mardi, au marché noir.

La micro-informatique d'IBM traverse à nouveau une phase de



#### AVIS

-AVIS FINANCIER DES SOCIÉTÉS

selon les artt. 10 et 23 de la délibération de la Consob n. 5553 du 14.11.1991

### AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LIT. 1.050 MILLIARDS A LIT. 1.837.5 MILLIARDS MAXIMUM

L'Assemblée Extraordinaire des Actionnaires, en date du 19 Juillet 1994, a décidé, entre autres, une augmentation du capital de Lit. 1.050 milliards nominal à un maximum de Lit. 1.837.5 miliards nominal par emission de:

a) 525 millions d'actions ordinaires de Lit. 1.000 nominal chacune, jouissance 1er Janvier 1994 (les "Actions") auxquelles sont attachés des warrants (les "Warrant"), en raison d'un Warrant pour deux Actions, donnant droit à la souscription des actions ordinaires visées à la lettre b) ci après, en raison d'une action pour un Warrant détenu;

b) au maximum 262.5 millions d'actions ordinaires de Lit. 1.000 nominal chacune, jouissance courante, réservées exclusivement à l'exercice des Warrant.

Ceci étant, la décision mentionnée ci-dessus - homologuée par le Tribunal de Milan le 26 Juillet 1994 selon Jugement n. 11199 - est mise en exécution comme suit.

### Termes, modalités et conditions de l'opération

- Rallana en raison d'une Action pour deux actions ordinaires et/ou à dividende prioritaire détenues, au prix de Lit. 3.000 par Action, dont 2000 à titre de prime.
- Le drait d'option devra être exercé, sous paine de déchéance, au cours de la période du 18 Acute 1994 au 16 Sentembre 1994 Inclus, par le rembre du coupon n. 35 détaché de l'action ordinaire et n. 8 détaché de l'action à dividende prioritaire. Les droits d'option serget clebies en Bourse du 18 Acott 1994 au 9 Septembre 1994 inclus; les droits non exercis seront offerts en Bourse selon Fart. 2441, troitième paragraphe, du Code Civil Italien.
- SIMCONIT S.p.A., ayant son Siège à Milan, Via P. Verri 4, au cours des 5 derniers jours de négociation des droits est à la disposition des Actionnaires, surs aucune auroleurge de commission et de frais pour les demendauxs, pour d'évectuels achets et ventes jusqu'à 3 droits nécessaires à souscrire un pombre pair d'Actions aux lins de l'association aux Warrant, sans rompus, en tout cas instillacións et sans aucune velour.
- Les demandes de souscriztion devront être présentées auprès des Agences de la Banca orciale Italiana ou auprès du Monte Titoli S.p.A., pour les titres per lui administrés, ou

en hale

#### Caisses habilitées

BANCA DI ROMA, CREDITO ITALIANO, ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, CARIFLO-CASSA DI RISPARMO DELLE PROVINCIE LOMBARDE, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, MONTE DEI PASCHI DI SIENA, BANCO AMBROSIANO VENETO, BANCO DI NAPOLI, BANCA POPOLARE DI BRESCIA, BANCA POPOLARE DI MILANO, CREDITO AGRARIO BRESCIANO, CREDITO ROMAGNOLO, BANCA D'AMERICA E D'ITALIA, BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA, BANCA POPOLARE DI NOVARA, BANCA CRI-CASSA DI RISPARINIO DI TORINO, BANCA AGRICOLA MILANESE, BANCA TOSCANA, BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA, BANCA POPOLARE VICENTINA, BANCA POPOLARE DI BERGAMO, CREXITO VARESINO, BANCA POPOLARE DI VERCINA, BANCA MERCANTITLE ITALIANA, CREDITTO BIGLIANO, CASSA DI RISPARINIDI DI PARIMA E PIACENZA, BANCA SELLA, BANCA POPOLARE FRIJLADRIA, BANCA C. STERNHALSLINIA, C., BANCA POPOLARE FRIJLADRIA, BANCA C. STERNHALSLINIA, C., BANCA POPOLARE DI ANDONA, BANCA MONTE PARIMA, BANCA DI POPOLARE DI LASSICIO DI MONTERE IL LASSICIO D POPOLARE DI ASOLO E MONTEBELLUNA, BANCA BRECHONE, CASSA DI RESPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA. BANCA POPOLARE DI LODI, CREDITO DI VEKONA VICENZA BELLUNO E ANCONA, BANCA POPOLARE DI IDDI, CREDITO BERGAMASCO, BANCO DI SARDIEGNA, BANCA ACRICOLA MANTOVANA, BANCO DI SICELA, BANCA POPOLARE DELL'ENILLA ROMAGNA, BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA, BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA, BANCO S. GEMPRANO E S. PROSPERO, CASSA DI RISPARNIO DI UDINE E PORDENONE, CREDITIO COMMERCIALE, BANCA ANTONANA, BANCA DI TRENTIO E BOLZANO, BANCA POPOLARE DI SCODRIO, BANCA DI CREDITO DEL PIEMONTE, BANCA DEL FUCINO, CREDITO VALTELLINESE, CASSA DI RISPARNIO DI CUREO, BANCO SAN MARCO, CREDITO LOMBARDO.

RASFIN SIM, ARCA SIM, CABOTO SIM, GILBERGIA WARRIERG SIM, GAMBA AZZONI. SIM, INTERMOBILIARE SIM, MILLA & CO. SIM, AKROS-ATTIMO SIM, BERTIT SIM, FINANZIARIA RIDOSUZZ SIM, PASPIN-SECURITIES SIM, ALBERTIMI & C. SIM, EPTASIM, PRIME INVESTMENT MANAGEMENT SIM, COFIP SIM, LIMON CAPITAL, SIM, CLIMO, SIM, EUROMOBILIARE SIM, SOFIPASIM, EUROCASSE SIM, BSI SIM, ALETTI & C. SIM.

iblicatements Pinanciers étrangers qui agront par le biols d'une des Coluses hobilitées et ci-dessus:

PARBAS CAPITAL MARKETS, COMMERZBANK, SMITH BARNEY BUROPE, SOCETÉ GÉNÉRALE, BHF BANK, CRÉDIT LYONNAIS SECURITIES, BAYERISCHE HYPOTHEMEN - UND WECHSEL - BANK, BAYERISCHE VEREINSBANK, NOMURA INTERNATIONAL LIMITED, NATWEST SECURITIES, GENENA EUROPE BANK, CRÉDIT SUSSE FIRST BOSTON LIBITED, COMPAGNE MONEGASQUE DE BANQUÉ, BARCLAYS DE ZOETE WEDD, CAZENOVE & CO., GENERALE BANK, DAMÁR ÉUROPE LIMITED, CREDITANSTALT BV, NEGKO EUROPE, ABN AMRO N.V., CARNÉGE INTERNATIONAL

buncs a geranti la bonne fin de l'optration, dont l'exécution est promus par la Baz terclais l'aliana et par Mediobanca elle-mènue.

#### Principales caractéristiques des Warrant .

tion: Warrent actions ordinaires Count 31,12,1995".

<u>Rapport, modulités et prix d'exercion</u> les porteurs des Warrant passent souscrire à n'importe quel noment - les périodes habituelles de suspensions excluss - à partir du jour suivant l'émission et jusqu'au 31 Décembre 1995, en présentant la demande y relative jusqu'au 30 Novembre 1995, à des actions ordinaires Banca Commerciale Italiana, en raison d'une action pour un Warrant, au prix de LR. 3.000 par action, dont LR. 2.000 à titre de prime, les ajusteme mis aux conditions cice dans le cas d'optrations s# le capital de la Benca Comperciale Italiane prévus par l'art. 3 du Réglement restort souvegantés. Les demandes d'exercice accompagnées des Wernert natures, deveront être présentères auprès des Agences de la Banca Commerciale (taliens ou des Calses habilitées nommées par elle; l'exercice des Warrant aura effet le dernier jour ouvré du mois suivant celui de la présentation de la demande.

<u>ston:</u> Il sens demandé à la Consob la cotation du Warrant au Système Télésastique des Sourses de Valeurs Italiermes.

Le Document d'information concernant l'augmentation du capital et les autres dacs prisus per la délibération Consob n. 5553 ont été déposés exprès du Siège Sociel, du Conseil roe et des Calenes habilitées pour le remise à toute personne en jaisont la demande.

BANCA CONFESCIALE ITALIANA SPA

Milan, le 12 April 1994

.

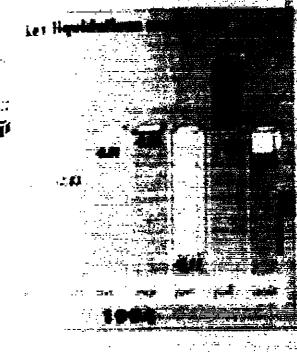

2001~

4.13

E. . . .

3: . . . . .

#### 沒酸糖

a paret à la

a a tra

- :<u>2 æ</u>:

tiga interventa a

. . . . . . . . .

19115 324

1 E 41 - 41

115

the subject

The Addition

~ · .<u>---</u> -,-

. .---

12-14-22

· • • <u>\* ----</u>-

- -- --

8 8 8 <del>8</del> 22 <u>2</u>

4 5 15

میں عد 🤏 i te t 😝

marin etc.

1 2 · . .

The second

the following seasons

1.50-2019

.....

عققات جيء

A CAN CALL PROPERTY. **克里尔斯 新班 医牙 阿拉斯斯** ON CHAPTER 1885.

nga m<del>iningga makab</del>i wa **Titu** 

COME FACE SAFE A west man to the product of the last of t we was the same of THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 AND THE PARTY IN and the \$4.50 miles (1986) (1986) The San Property Services Committee 1000年的本 (開業) 無 多度問題) Were her the second property ---Se de deut Bergeration and Act W. Der Bertre Berten Berten Berten Ber an Seate of Secretains per Sagna A Miller of St. Com. 24 Com. The second second Santaille amend Mondail Company of the Control of the Control o er seking ir **direk ir 1**2 Miller · 多 雅····

#### WINESTON

Actual in Survey States

SCHOOL SANCE or Man lat Mounts at / Accepte

A CHARLES SOUTHERN OF

A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.

STATE OF PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY.

Marian, al separation device the way at the city that the profit THE RESERVE AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUM The state of the state of the state of المجالة المحاجب المحاجم والمرادعون THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. The same of the same of 55、安全是1988年,1986年 THE RESERVE OF THE A COLUMN A SECTION OF THE PARTY The section is remarked project THE PART NAME OF THE PARTY OF THE RESERVE THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY No. 1 State of the State of Anna de Africa

> o no meta (j. 1941) in

THE PERSON L.

E par per service.

**柳**秋 多为2000年1000年1000年1000年100日

4. 28. High - 10. 14

PARTIES OF THE PARTIE

THE STREET, MAN TO SEE ....

green Bland on the

الراجا المركز في ال**حرار المحكوم** 

The second second

**ंस्प्र**कृष्टि क्षात्रक स

والإساعيب المعاطية

Andrew San Complete Control

Bellie to the second of the second 

WELL SHEELS IN

Bearing the terms of the same 最高的表面的表面 我看到这一个一点。 THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE 我的意思。 医毒性病 人名 黄金菱丰高的人家运输的 一

LANCE PER L

MATERIAL TOTAL

華戦 子:※

The state of the s

The second secon

A Commence of the Commence of

The second of the second of the second

. \_ - . . .

. . .

## La bourse de Paris a baissé de 1,7 %

En dépit d'une reprise sensible au cours des derniers jours, le mois boursier d'août s'est conclu mercredi 24 août sur une baisse de 1,72 %. Il s'agit de la sixième liquidation perdante sur huit depuis le début de l'année. Seuls les mois boursiers de janvier, dans l'euphorie de la baisse des taux, et de juillet, marqué par la traditionelle embellie de l'été, se sont terminés par des hausses. Au total, l'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a abandonné 11,5 % depuis le 4 janvier.

La morosité reste de mise devant la grande fragilité des marchés de taux et la crainte de plus en plus forte d'un arrêt pur et simple de la baisse des taux courts en Europe, compte tenu d'une reprise de la croissance nattement plus vigoureuse que

Le relevement il y a deux semaines du loyer de l'argent en Italie et en Suède et le maintien le semaine dernière de ses taux par la Bundesbank accréditent cette thèse. Du coup, les boursiers n'attendaient pas de décision spectaculaire de la réunion, jeudi 25 août, du comité de politique monétaire de la Banque

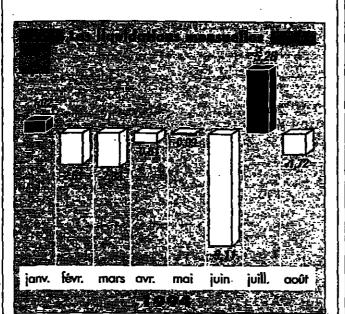

#### REPÈRES

#### CHILI

2.6 AT STEEL

#### Hausse du PIB de 4 % au premier semestre

Le produit intérieur brut (PIB) chilien a augmenté de 4 % au premier semestre 1994 par rapport à la même période en 1993, a indiqué, mercredi 24 août, la banque centrale. Le taux de croissance de l'économie chilienne devrait atteindre 5% cette année contre 5,7 % en 1993. Pendant les six premiers mois de l'année, le secteur le plus dynamique a été celui de la de la production de 20,8 %. L'industrie a connu une progression de 5.68 %, et les transports et communications de 8.9 %. L'activité la moins soutenue a été enregistrée dans les mines avec une augmentation de 0,4 % seulement.

#### **CONJONCTURE**

#### La balance des paiements courants a été excédentaire de 1,14 milliard de francs en mai

La balance des paiements courants de la France a été excédentaire de 1,141 milliard de francs en mai en données provisoires corrigées des variations saisonnières (CVS), selon les chiffres publiés, jeudi 25 août, par le ministère de l'économie. En données brutes, le solde de la balance des transactions courantes est négatif de 1,538 mil-liard de francs. Sur les cinq premiers mois de l'année, l'excédent s'établit à 24,219 milliards de francs en données CVS, contre 16,261 milliards pour la même période de 1993. Sur un an (mai 1993-mai 1994), la balance des paiements courants dégage un excédent de 68,4 milliards de francs.

#### **DOCKERS**

#### Nouvelle agitation dans le port

de Fos-Marseille Le ton est monté, mercredi 24 août, dans le port de Fos-Marseille où les dockers ont entamé un nouveau bras de fer contre les acconiers sur le statut des manutentionnaires intermittents. Des dockers CGT ont investi les bureaux d'une quinzaine de sociétés tertiaires de Fos-sur-Mer pour en expulser trois cents salariés, suscitant la colère des emreprises et perfois des réactions musclées de

leurs responsables. Le Syndicat des entrepreneurs de manutention por-tuaire de Marseille et de Fos (SEM-FOS) a lancé un ultimatum à la CGT, lui intiment de reprendre \* sans préalable » les négociations et menacant de « commencer à procéder à des embauches extérieures » dès lundi 29 août.

#### Le déficit budgétaire pourrait être plus important que prévu en 1995

Le ministre italien du Trésor. 24 août, que le déficit budgétaire atteindrait 189 797 milliards de lires (640 milliards de francs) en 1995, soit une progression de 31 077 mil-Rards de lires par rapport à celui de 1994. En juillet, M. Dini avait tablé sur un déficit de 138 000 à 140 000 milliards de lires l'année prochaine. Dans un entretien au magazine Italia Oggi, le ministre estime que les recettes progresseront de 2,4 % en 1995 tandis que les dépenses augmenteront de 6,7 %, si aucune mesure correctrice n'est prise. Selon le quotidien des milieux d'affaires Il Sole 24 Ore de mercredi, le gouvernement de Silvio Berlusconi devrait annoncer, vendredi 26 août, des mesures pour réduire le déficit de 51 000 mil-

### MINES D'OR

#### American Barrick revoie son OPA sur Lac Minerals. qui l'accepte

La compagnie aurifère canadienne American Barrick Resources a annoncé le 24 août la conclusion d'un accord de prise de contrôle « amicale » de sa concurrente Lac Minerals, de nationalité identique. American Barrick, l'un des plus gros producteurs d'or d'Amérique du Nord, a signé avec Lac Minerals un accord prévoyant une révision de sa précédente OPA (offre publique d'achat) lancée en juillet et qui était de 2.08 milliards de dollars canadiens soit 8,15 milliards de francs (le Monde du 28 juillet). L'offre est réévaluée à 2,22 milliards de dollars canadiens (8,5 milliards de francs). Après avoir repoussé la première OPA, le conseil d'administration de Lac Minerals a décidé de recommander à ses actionnaire d'accepter la nouvelle proposition. Cette firme était également convoitée par une autre compagnie aurifère canadienne, la Royal Oak Mines.

#### Confortée par la baisse des commandes de biens durables

ÉCONOMIE

# Wall Street s'offre une flambée de hausses

#### **NEW-YORK**

de notre correspondant Est-ce le début d'une envolée ou un simple feu de paille ? Toujours est-il que la Bourse de New-York a confirmé, mercredi 24 août, ses dispositions de la veille, accentuant la bonne tenne de la première place financière mondiale. Après avoir gagné 25 points mardi, l'indice Dow Jones – le thermomètre de Wall Street – a progressé, mercredi, de 71 points. A l'issue de deux séances mès actives, cet indice a ainsi gagné 2,5%, terminant la journée à 3 847, au-dessus du niveau de 3 800 points pour la première fois depuis le 16 juin. Deux, éléments, pourrant fragiles, ont alimenté cet optimisme sonveeu sur menté cet optimisme nouveau sur le marché des actions : la baisse des commandes de biens durables

en juillet et des progrès dans les négociations commerciales nippo-américaines. Mercredi matin, le département du commerce a annoncé que les commandes de biens durables ont diminué aux Etats-Unis de 4,2 % en juillet par rapport à juin. Il s'agit de la plus forte baisse enregistrée depuis deux ans et demi. Les opé-rateurs financiers ont interprété ces chiffres comme le premier signe d'un ralentissement de la croissance. Pour les observateurs, l'action de la Réserve fédérale commencerait à porter ses fruits : la menace inflationniste s'écarte-rait. Une légère détente a été immé-

diatement observée sur les taux d'intérêt à long terme. A Wall Street, les investisseurs en out conclu que la fed ne serait plus tentée d'augmenter ses taux courts. Ils ont donc repris leurs achats

La baisse des commandes de biens durables doit cependant être relativisée. Elle est liée à des facteurs très saisonniers : pour l'auto-mobile par exemple, juillet est traditionnellement un mois à faible activité, celui au cours duquel aussi les constructeurs changent leur gamme. En réalité, en juillet 1994, le niveau des commandes de biens durables est encore supérieur de 13,3 % à celui de juillet 1993, un an auparavant. Un autre élément, tout aussi

conjoncturel, a contribué à doper la Bourse new-yorkaise mercredi : ce sont les rumeurs selon lesquelles sont les rumeurs selon lesquelles les négociations menées mardi et mercredi à Seattle, dans l'Etat de Washington, entre Américains et Japonais sur la libéralisation du marché nippon de l'assurance, auraient permis d'enregistrer des progrès sensibles. Les remarques de Ron Brown, ministre américain du commerce à Washington, indidu commerce, à Washington, indi-quant que l'essentiel du conten-tieux restait le dossier automobile, toujours bloqué, n'ont pas perturbé les opérateurs financiers. Sur le marché des changes, le dollar a lui aussi légèrement repris des forces face au yen et au deutschemark.

#### **ETRANGER**

#### Le projet de budget 1995

## Retour à la rigueur au Danemark

#### COPENHAGUE

#### de notre correspondant

Réconforté par la croissance sconomique qui « s'est bien installée dans le paysage danois », le ministre des finances du Danemark. Mogens Lykketoft a présenté, mercredi 24 août, avec une semaine d'avance, son projet de budget 1995. Et ce, pour calmer des marchés financiers nerveux, à tort selon lui, qui continuaient à faire grimper les taux d'intérêt, sapant ainsi les bons résultats

Après deux années de relâchement de la politique d'austérité pour stimuler la croissance et l'emploi, le ministre des finances a remis le pied sur le frein, serrant la vis des dépenses publiques. Seule l'aide au tiers-monde (1 % du PNB, la plus élevée du monde)

a été épargnée. Le projet 1995 accuse un déficit de 45,3 milliards de couronnes (39 milliards de francs), soit 4.63 % du produit intérieur brut, en baisse par rapport à celui de cette année (47,3 milliards). Le gouvernement espère que, d'ici à l'an 2000, il parviendra à assainir les finances publiques pour arriver à l'équi-

libre. « Il est important que les performances réalisées (inflation autour de 2%, excédents de la balance commerciale et des paiements, et surtout fléchissement du chômage avec création de 50 000 emplois) ne soient pas ancanties ropidement », a assuré M. Lykketoft en se déclarant en faveur « d'une croissance contrôlée » qui devrait être de l'ordre de 3 % en 1995 contre 4 % cette année, selon l'OCDE.

#### Priorité aux dépenses sociales

Etat providence oblige, près de la moitié du budget est réservée aux dépenses sociales. Les recettes augmenteront de 5 milliards de couronnes. La pression fiscale, une des plus lourdes au monde (49,1 % du produit national brut), sera presque maintenue au même niveau qu'en 1994. Seul point noir au tableau : la dette de l'Etat qui s'élève à plus de 600 milliards de couronnes (dont 140 milliards de dette extérieure). Le remboursement des intérêts de cette dette représente 15 % des depenses totales.

**ALEXANDRE SARIN** 

·AVIS FINANCIER DES SOCIÉTÉS

Le Groupe Generali poursuit sa politique de renforcement sur les différents marchés opératifs dans trois directions: la réorganisation et la rationalisation de ses structures dans les pays où le Groupe est présent depuis longtemps; l'entrée dans de nouveaux territoires, caractérisés par des potentiels de croissance intéressants; la poursuite de la stratégie orientée vers l'augmentation des affaires d'assurances par des accords très étendus avec d'importants groupes internationaux,

concrétisée par l'acquisition de participations minoritaires. Les accords signés avec le Banco Central Hispano de Madrid, avec le Groupe Fiat, ainsi que l'acquisition de 3% du capital de la Banca Commerciale Italiana et la concentration de la participation dans le Banco Ambrosiano Veneto auprès de la société contrôlée Alleanza Assicurazioni entrent dans ce cadre. En ce qui concerne plus directement le renforcement des structures du Groupe dans les différents territoires, les plus récentes opérations ont touché la réorganisation du Groupe Generali en Allemagne, en Belgique et en Argentine, la constitution de nouvelles sociétés au Portugal et à Guernesey, le démarrage de l'activité en Roumanie et dans la République Tchèque, et le renforcement de sa présence en Amérique Latine. En effet, dans cette zone géographique le Groupe a pris le contrôle d'une compagnie en Equateur, a renforcé sa présence au Pérou en créant une nouvelle société qui se situe à la deuxième place du marché, a acquis une importante compagnie en Colombie et a constitué une société en Argentine, destinée à gérer l'activité dans le domaine des fonds

|     | ACTIF (en milliers d'ECU)*                     | 1993           | 1992       |
|-----|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1   | Immeubles                                      | 5.473.497      | 5.161.320  |
|     | Titres à revenu fixe                           | 25,299,087     | 19.717,442 |
| ı   | Actions et participations                      | 5.533.056      | 4.672.985  |
| į   | Prêts                                          | 2.342.652      | 1.998.080  |
|     | Dépôts de réassurance                          | 372.640        | 396,675    |
|     | Dépôts bancaires                               | 2.140.772      | 1.964.965  |
| i   | Débiteurs divers et autres actifs              | 4.828.910      | 4.347.375  |
|     | Total actif                                    | 45.990.614     | 38.258.842 |
|     | PASSIF (en milliers d'ECU)*                    |                |            |
|     | Provisions techniques                          | 35.812.221     | 29.560.643 |
|     | Dépôts de réassurance                          | 428.536        | 374.896    |
| - ! | Autres passifs                                 | 3.814.829      | 2.533.131  |
|     | Quote-part des tiers                           | 1.245.537      | 1.162.786  |
|     | Patrimoine net                                 | 4.369.784      | 4.326.083  |
|     | Bénéfice de l'exercice                         | <u>319.707</u> | 301.303    |
|     | Total passif                                   | 45.990.614     | 38.258.842 |
|     | * Tous les chiffres ont été convertis au chang | ECU/F 6,57     |            |

- Sont pris en compte les résultats de 86 compagnies d'assurance opérant sur une quarantaine de marchés, 28 sociétés financières, 21 sociétés immobilières et 3 sociétés agricoles.
- Le bénéfice de l'exercice s'est élevé à 359,5 millions d'ECU contre 354 millions l'année précédente; la modification des méthodes comptables a pesé sur le compte du résultat pour 79,3 millions d'ECU

et les impôts pour le double par rapport à 1992. La part du bénéfice consolidé revenant à la Maison Mère s'élève à 319,7 millions d'ECU contre 301,3 millions de l'exercice précédent. ■ Les primes brutes s'élèvent à

13.033.2 millions d'ECU (+10.9%). Elles proviencent pour 76,9% des Pays de L'Union Européenne (Italie 30%), pour 16,1% des autres Pays européens, et les 7% restant des autres marchés. Dans la branche Vie les primes s'élèvent à 5.232,5 millions d'ECU (+9%), dans les branches Dommages à 7.800,7 millions (+12,3%).

Les prestations d'assurance ont représenté 6.779,7 millions d'ECU.

■ Les provisions techniques ont augmenté de 4.543 millions d'ECU.

■ Les coûts de production et d'administration se sont élevés à 3.147.3 millions d'ECU. L'incidence des coûts n'a pas évolué de façon significative par rapport à 1992 et représente 27,3% des primes.

■ Les placements ont atteint 41.161,7 millions d'ECU (+21,4%) avec des provisions techniques de 35.812,2 millions.

■ Les revenus des placements ont atteint 3.313,4 millions d'ECU

contre 2.792,8 millions en 1992 (+18,6%). ■ Le patrimoine net est de 5.575,5 millions d'ECU, dont 78,4% reviennent à la Maison Mère.

Direction Centrale à Trieste (Italie)

Le Groupe Generali opère en France au travers de Generali France, La Concorde, Compagnie Continentale d'Assurances, La Pédération Continentale, L'Equité, Lutèce Assurances, Européenne de Protection Juridique, Europ Assistance.



L'ASSUREUR SANS FRONTIÈRES.

par Nicolas Sarkozy

lire certains commentaires récents sur l'évolution de la dette publique, j'ai l'impression que les réalités les plus évidentes ont été perdues de vue. La dette a beaucoup augmenté, a trop augmenté. C'est une évidence et je ne la conteste pas. Mais, dans ce débat où l'histoire est souvent réécrite, le tiens à rappeler les

L'augmentation de la dette publique est le reflet de l'accumulation des déficits passés. Au 31 décembre 1980, le montant de la dette de l'Etat s'élevait à 418 milliards de francs. Après treize ans de gestion socialiste, elle représentait 2 462 milliards de francs, une multiplication pratiquement par six. Les raisons en sont claires : ce dérapage est le résultat de l'augmentation sans précédent du déficit du budget de l'Etat. Après les importantes débudgétisations intervenues au début des années 80 et auxquelles il a fallu mettre fin, le dérapage que nous constatons a été amplifié par la reprise de la dette d'organismes supprimés comme les Fonds de la sidérurgie en 1988 et 1989, le Fonds spécial des grands travaux, ainsi que par la dette des organismes qui avaient financé les nationalisations. Mais la cause principale a bien été l'importance des déficits, notamment à partir de 1983.

Quand la dette augmente plus vite que la richesse nationale, les intérêts qui doivent être payés chaque année augmentent plus vite que les recettes fiscales générées par la croissance. Cet écart contribue à creuser le déficit. Plus le déficit s'aggrave, plus la dette augmente, et ainsi de suite. C'est une spirale infernale et il faut des efforts prolongés et importants, même en période de croissance soutenue, pour retrouver une progression de la dette publique limitée à celle de la richesse nationale.

En 1980, 5 % des recettes fiscales étaient consacrés au paiement des intérêts de la dette. En 1993, c'est plus de 16 % des impòts des Français qui sont utilisés uniquement pour payer ces intérets. Ceux-ci représentent 185 milliards de francs en 1994, le

deuxlème budget civil de l'Etat. Il est vrai qu'au début des années 80 l'enfoncement dans

**EN BREF** 

cette spirale fatale ne faisait peur

BANQUES: fusion de Mellon

remboursait sa dette et payait les intérêts avec une monnaie dévalorisée par une inflation galopante. Sans parler de méthodes encore plus critiquables, telles que les « obligations renouvelables du Trésor ». Avec celles-ci, l'Etat ne versait pas les intérêts chaque année. Il masquait l'évolution réelle de ses charges puisqu'il en différait le paiement usqu'à l'échéance de l'emprunt,

dix ans plus tard. Au-delà de la brutalité des chiffres, la situation était devenue d'autant plus préoccupante que le déficit s'aggravait de plus en plus rapidement : 132 milliards de francs en 1991, 226 milliards de francs en 1992, 341 milliards de francs prévus au printemps 1993, quand les Francais ont changé de gouverne-

#### Apurer le passé

Deux opérations exceptionnelles contribuent à l'augmentation visible de la dette en 1993 et 1994, qui atteindra 2 875 milliards de francs fin 1994. Je fais référence au règlement du dossier de décalage d'un mois de la TVA et à la reprise par l'Etat de la dette de la Sécurité sociale. Mais ces deux facteurs n'expliquent qu'à hauteur d'un tiers la progression de la dette.

Cetta progression est d'ailleurs plus apparente que réelle, parce qu'en remboursant la TVA avec un mois de retard l'Etat avait bien une dette envers les entreprises, même si elle n'était pas reconnue comme telle. Au demeurant, la suppression du décalage d'un mois a permis de rembourser aux entreprises, notamment aux PME et PMI, 44 milliards de francs, ce qui a aidé beaucoup d'entre elles à passer le cap difficile de 1993 et à sauvegarder

des avances de trésorerie pour assurer ses fins de mois, sans que celles-ci, par un artifice de présentation, apparaissent dans les comptes officiels arrêtés le 31. Jusqu'à la mi-décembre, l'Etat assurait les financements de la Sécurité sociale. Fort opportunément. la Caisse des dénôts et consignations prenaît le relais entre cette date et les premiers jours de janvier. De cette façon, la dette correspondante ne figurait pas dans les comptes de fin

d'année. Dès le 2 janvier, l'Etat inquiets pour l'avenir. ils en tirent

d'ailleurs les premiers bénéfices

avec la réduction des taux d'inté-

rêt, qui redonne une marge de

manœuvre au budget de l'Etat.

Les Français et les observateurs

étrangers ont d'autant moins de

raisons d'être inquiets que la

France est dans une situation plu-

tôt meilleure que celle de ses

En 1993, dernière année où il

est possible de disposer de don-

nées statistiques homogènes

pour l'ensemble des pays, la dette brute consolidée des admi-

nistrations publiques dans le PIB,

au sens de l'union économique et

monétaire, s'élevait chez nous à

45,8 %. A la même date le

Royaume-Uni en était à 53,2 % et

l'Allemagne à 50,2 %. Encore

faut-il rappeler que, pour l'Alle-

magne, ce chiffre ne tient pas

compte de la dette de la Treuhan-

danstalt, dette héritée du proces-

sus de réunification. Or celle-ci

Le financement

de la dette

Reste la question du finance-

ment de la dette, dont une partie

est assurée par l'épargne étran-

gère. Cela présente-t-il un

risque? Les dernières statis-

tiques disponibles situent le

pourcentage de la dette négo-

ciable détenue par les non-rési-

dents à quelque 25 %. C'est à peu

près le taux d'internationalisa

tion globale de l'économie fran-

çaise et c'est un chiffre inférieur

au chiffre comparable pour l'Alle-

magne, qui avoisine 50 %. Le fait

que le chiffre français soit rela-

tivement élevé n'est pas mauvais

en soi. Il marque, au contraire, la

confiance des investisseurs dans

notre monnaie, dans la place de

Paris, et consacre la politique de

crédibilité économique qui est

Les dégagements observés

depuis le début de l'amnée

doivent être replacés dans ce contexte. Ils ont affecté tous les

pavs européens, notamment

'Allemagne, et se sont inscrits

d'ensemble des positions obliga-

taires des investisseurs. En péri-

ode de tensions, chacun à ten-

dance a se replier sur son marché

national. C'est ce qu'ont fait cer-

Ce phénomène affecte la France

comme les autres pays euro-

Intenter aujourd'hui un procès

gouvernement en essayant de

lui faire porter la responsabilité

de l'augmentation de la dette

publique ne trompe personne. La

dette d'aujourd'hui n'est que le

résultat de la gestion à crédit des

Nicolas Sarkozy est ministre du

budget, porte-parole du gouverne

ment, ministre de la communica-

péens, ni plus ni moins.

dernières années.

tion.

2001 na hnemaile

nte environ 5,4 % du PIB

principaux partenaires.

ainsi que l'on doit gérer l'Etat. En reprenant, fin 1993, 110 milliards de francs de dette de la Sécurité sociale, le gouvernement Balladur a apuré le passé et mené une opération vérité. Une dette qui, en définitive, raflétait les déficits accumulés au cours des demières années par les gouvernements précédents, qui n'avaient pas pris à temps les mesures nécessaires au redres-

reprenait ses concours financiers

à la Sécurité sociale. Ce n'est pas

sement des comptes sociaux. La dette de l'ensemble des administrations publiques, qui est le critère retenu pour convergence des économies européennes, n'a bien évidem-ment pas été affectée par cette opération, puisque la dette de la Sécurité sociale s'est aliégée d'un montant équivalant à celle transférée sur la dette de l'Etat.

Stopper l'aggravation du déficit est la priorité des priorités. L'Etat ne peut pas vivre indéfiniment à crédit. Le déficit d'hier est la dette d'aujourd'hui que les Français devront rembourser demain. Plaider aujourd'hui pour une autre politique, notamment pour une aggravation du déficit du budget de l'Etat afin de soutenir l'activité, c'est conduire les Français à des réveils doulou-

#### Contexte exécrable

Une telle dérive ne se corrige pas instantanément. Dès son arrivée aux affaires, le gouvernement s'est engagé dans un pro-gramme de réduction progressive du déficit du budget de l'Etat. Le calendrier a été fixé. Il figure dans une loi adoptée par le Parlement début 1994 et il sera strictement respecté.

Le budget de 1995 enregistrera une diminution du déficit de l'ordre de 25 milliards de francs. ainsi de nombreux emplois. l'ordre de 25 milliards de francs.
Par ailleurs, depuis 1992, l'Etat de Faut-il rappeler que cette policonsentait à la Sécurité sociale que a été conduite dans un contexte économique exécrable? La France a connu sa plus grave récession depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Or une telle chute de l'activité a eu deux conséquences pernicleuses pour les finances publiques. D'une part, elle a diminué les recettes fiscales et sociales: l'Etat a ainsi perdu 124 milliards de francs de rentrées fiscales en 1993 par rapport aux prévisions initiales. D'autre part, elle a fait exploser les dépenses sociales et a obligé à une politique de soutien à l'emploi coûteuse. Réduire, comme nous l'avons fait, de près de 66 milliards de francs en trois ans le déficit de l'Etat représente un effort sans précédent dans un

tel environnement. Cet effort devra être poursuivi. L'objectif est de ramener le déficit à 2,5 % du PIB en 1997, niveau à partir duquel l'augmentation de la dette sera sensiblement égale à celle de la richesse nationale, ce qui permettra d'éviter l'effet boule de neige » et de stabiliser ainsi le poids de la dette dans le

Les voies du redressement sont donc tracées et les Français n'ont aucune raison d'être

Le Parker MERIDIEN à New-York offre aux

hommes d'affaires qui voyagent tous les

avantages qu'ils sont en droit d'attendre

Situé au coeur de Manhattan, il donne sur

Central Park, Son centre sportif: le Club

"la Raquette", son nouveau restaurant

international : le SHIN'S, ses chambres

recemment rénovées, la qualité de son service,

font du Parker MERIDIEN, une étape

Pour toute information complémentaire ou

réservation, merci de contacter à Paris le :

des plus grands hôtels.

privilégiée.

(1)-40-68-34-20

NEW YORK

118 West 57th St. New York, NY 10019

PARIS, 24 août, A Gain

MARCHÉS FINANCIERS

Irrégulière en début de journée, la Bourse de Paris a fini mercredi 24 août la demière séance du mois boursier d'août sur une note positive dans un marché très calme. En recul de 0,19 % à l'ouverture, l'Indice CAC 40 s'est ins-crit en clôture à 2 006,29 points, sur un gain de 0,28 %. Le montant des échanges a atteint 3,3 milliards de

La MATIF a connu des fortunes diverses mercredi : après une hausse à l'ouverture, il faiseit une incursion dans le rouge avent de terminer sur un gain de 0,08 % à 113,42. La chute de 4,2 % des commandes de biens durables en juillet aux Etats-Unis – la plus forte depuis deux ans et demi – a

missement des marchés obligataires. En effet, elle apaise les craintes d'une surchauffe de l'économie américaine et d'un dérapage des prix et par là dissipe les craintes d'un nouveau tour de vis de la Réserve fédérale dans un avenir proche.

10

Ĭipu−

le sa lible lipa-lipa-lipa-lipa-

par ali-

æla

ren-Usi-

ion

ŗle

لدخ

ipar ND

Une application portant sur 11 450 titres Saupiquet, soit 2% de cette société de l'agroalimentaire, a été réalisée en fin de matinée. Le titre a fini la journée sur un gain de 3,2 %. Hausses également de 4,15 % du Cré-dit lyonnais, de 3,5 % des Comptoirs modernes et de 3,4 % de Plastic Omnium. Les échanges ont été fournis sur Moulinex en progression de 2,5 %. CGP Packaging a cádé 5 % , UFB Loca-

taux d'intérêt sur les bons du Trésor à

30 ans a chuté à 7,46 % contre 7,54 %

#### NEW-YORK, 24 août & Forte hausse

la veille au soir.

Wali Street s'est envolée mercredi 24 août à la clôture, soutenue par des taux d'Intérêt à long terme ont nette ment accéléré leur repli à la suite de l'adjudication mensuelle des bons du Trésor à 5 ans. L'Indice Dow Jones des valeurs vedettes a gagné 70,90 points (1,9 %) à 3 848,73 points, soit son plus haut niveau depuis la séance du 23 mars et le gain le plus important dequis le 5 avril. Quelque 310 millions de valeurs ont été échangées. Les titres en hausse ont été plus nom-breux que les valeurs en baisse : 1371 contre 788, et 718 actions sont restées

inchangées. Les achats sur programme informetique se sont multipliés lorsque le Dow Jones est parvenu à briser la barre psychologique de 3 800 points, a expliqué Stava Jones, courtier de la banque American Security. Le marché obligataire a nettement accéléré ses gains grâce à l'accueil favorable bons du Trésor à 5 ans, selon ce courtier. Le taux d'intérêt moyen sur les bons à 5 ans a reculé à 6,91 % contre 6.98 % lors de la vente précédente. Le

Cours du 23 août Cours du 24 soût VALEURS 

#### LONDRES, 24 août A Reprise

Les valeurs ont fortement accentué leurs gains, mercredi 24 août après-midi, au Stock Exchange, après la publication des chiffres des commandes de biens durables aux Etats-Unis qui ont soutenu Wall Street. L'Indice Footsie des cent grandes valeurs a clôturé en hausse de 30,1 points (0,9 %) à 3 205,2 points. L'annonce d'une balase inattendue de 4,2 % des commandes de biens durables en juillet aux États-Unis a fait reculer

les taux d'intérêt à long terme à Wall Street, ce qui a soutenu les actions.

Cours do 24 août Cours du 23 août **VALEURS** 6,07 4,07 3,80 4,79 6,46 8,25 8,25 5,07 8,53 7,127 11,22 æ

#### TOKYO, 25 août ♥ Prises de bénéfices

La Bourse de Tokvo a terminé la eance du jeudi 25 août en baisse de 0.3 % dans un marché calme, les opérateurs ayant pris des bénéfices après une forte hausse des cours à l'ouverture. L'indice Nikkei a perdu en clôture 68.31 points (-0.3%) 20 443,29 points, alors qu'il avait gagné 130,82 points m ral TOPIX a cédé 4.93 points à 1 633,77 points, alors qu'il avait gagné 6.91 points lors de la séance de la veille de 250 millions de titres, en baisse par rapport aux 273,6 millions de mercredi.

Les transactions ont été calmes, et l'attention s'est portée sur Japan Telecom Co 1td et surtour sur Janen co înc avant l'annonce du résultat de l'adjudication d'actions.

| WALEURS                                                                                                | Cours du<br>24 août                                                | Cours du<br>25 août                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bridgestons Canon Full Bank Honda Motors Mesushita Electric Missubitahi Fesay Sony Corp. Toyota Motors | 1 570<br>1 710<br>2 290<br>1 690<br>1 740<br>785<br>5 810<br>2 190 | 1 580<br>1 710<br>2 260<br>1 710<br>1 730<br>778<br>5 870<br>2 160 |

23 aptit 24 aptit ...3 175,19 3 205,20

\_\_2489,78 2507,69

FRANCFORT

#### coopération Asie-Pacifique (APEC)

MOWELT - NIGERLA - PORTUGAL - REPUBLIQUE DU CONGO - RWANDA - COMPAGNOS

Bank et de Drevfus Coro aux Etats-Unis. - Les banques américaines Mellon Bank Corp et Dreyfus Corp ont annoncé leur fusion, mercredi 24 août, donnant naissance à la deuxième firme d'investissement et à la première banque de gestion de fonds communs de nlacement des Etats-Unis, A l'issue de la transaction, d'une valeur Mellon Bank présente un total de hilan de 38 milliards de dollars et gère pour 800 milliards de dollars de fonds. Dreyfus, établi à New-York, devient une filiale à 100 % de

Mellon Bank, dont le siège est à Pittsburgh (Pennsylvanie).

ASIE-PACIFIQUE: réunion ministérielle de l'APEC en novembre 1995 à Osaka. – Le gouvernement japonais a décidé d'organiser une réunion ministérielle du Forum de en novembre 1995 à Osaka, a rapporté, mercredi 24 août, l'agence Jiji Press. Le Japon doit occuper la présidence du Forum en 1995. Le premier ministre japonais, Tomiichi Murayama, devrait participer à un sommet informel de l'APEC en novembre en Indonésie.

anloli - aribie sacudite - al strilie - bahamat - baherin - brési. - Camproun - Canada - Caribes - Chippe - Émirats arbbes

Plus on voyage, plus on est Méridien.

# Le Monde

Édité per la SARL le Monde Cornité exécutif :
Jasz-Marie Colombani
nt, directeur de la publici
Dominique Aldury
directeur général
Noil-Jean Bergarosox
directeur de la rédactio
Erie Pisilioux
directeur financier
Aunte Chaussabourg
directeur délégué Correité exécutif :

Directeur de l'information : Philippe Labarde Rédacteurs en chef : de Comas, Laurent G

Heymann, our can wy Plenel, Luc Ros nn, Bertrand Le G Manuel Lucbert du « Monde des d Rollet, Michel Te conseillers de la direction Daniel Vernet eur des relations inte étaire général de la rédaction

Médiateur : André Laurens Anciena directeurs lubert Beuve-Mary (1944-1969 Jacques Fauvet (1969-1962) André Leurens (1982-1985) André Fontaine (1985-1991) Jacques Lesourne (1991-1984)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL:
18. RUE PAUGUERE
7561 PARIS CSOEX 15
Tâl: (1) 40-66-22-25
Tâldopleur: (1) 40-65-25-99
ADMINISTRATION 1. PLACE HUBERT-BEUVE-MERY 352 IVHY-SUP-SEINE CEDEX 761, ; (1) 40-65-25-25 Telécopieze : (1) 49-60-20-19

**BOURSES CHANGES** Dollar : 5,3105 ♠ **PARIS** 23 août 24 solt Le dollar se redressait nettement jeudi matin à l'ouverture du marché (SBF, base 1000 : 31-12-87) Indice CAC 40 ..... 2 800,63 jenni mami a l'ouverure un marche des changes parisien, à 5,3105 francs, contre 5,2890 francs la veille en fin de journée (cours indicatif Banque de France). Le deutschemark se repliait à 3,4273 francs, contre 3,4298 francs mercredi soir (cours Banque de France). (SBF, base 1000 : 31-12-90) Indice SBF 120 1 379,92 Indice SBF 250 1 338,99 NEW-YORK (indice Dow Jones) 23 soft 24 soft 3 775,83 3 846,73

FRANCFORT 24 août 25 août LONDRES (indice . Financial Times ») Dollar (en DM) \_\_\_\_\_ 1,5384 1,5478 24 août 25 août Dollar (en yens) ...... 98,52 99,54 MARCHÉ MONÉTAIRE

23 se0t 24 soft \_ 2 167,87 2 126,37 TOKYO 24 août 25 août Nikkei Dow Jones 29 511,60 29 443,29 Janice général 1638,70 1633,77 ...5 1/4 % - 5 3/8 %

MARCHÉ INTERRANCAIRE DES DEVISES

| IATERIOLIE III |         | ITOMIN          | r DEG D              | EAISE: |  |
|----------------|---------|-----------------|----------------------|--------|--|
| (              | COURS C | TANT            | COURS TERME TROIS MO |        |  |
| . [            | Demandé | Offert          | Demandé              | Offert |  |
| \$ R.U         | 5,2789  | 5,2890          | 5,2860               | 5,2895 |  |
|                | 5,3489  | 5,3528          | 5,3915               | 5,3991 |  |
|                | 6,5156  | 6,52 <b>9</b> 8 | 6,5085               | 6,5167 |  |
| Deutschemark   | 3,4254  | 3,4291          | 3,4299               | 3,4353 |  |
| Franc suitee   | 4,0600  | 4,0647          | 4,9718               | 4,0783 |  |
| Livre sterling | 3,3585  | 3,3615          | 3,3317               | 3,336i |  |
|                | 8,1882  | 8,1967          | 8,1898               | 8,2023 |  |

#### TAUX D'INTÉRÊT DES EUROMONNAIES

|   |                | UN MOIS |                 | TROIS MOIS      |                | SIX MOIS        |           |
|---|----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
|   | ĺ              | Demandé | Offert          | Demandé         | Offert         | Demandé         | Offert    |
| ĺ | \$ B.U         | 4 11/16 | 4 13/16         | 4 7/8           | 5              | 5 3/16          | 5 5/16    |
| ı | Yen (100)      | 2 .1/16 | 2 3/16          | 2 1/4           | 2 3/8          | 2 5/16          | 2 7/16    |
|   | Ecs            | 5 11/16 | 5 13/16         | 5 7/8           | 6              | 6 1/8           | 6 1/4     |
| ı | Deutschemark   | 4 13/16 | 4 15/16         | 4 7/8           | 5              | 4 15/16         | 5 1/16    |
| 1 | Franc suisse   | 4 1/16  | 4 3/16<br>8 1/4 | 4 1/4           | 4 3/8          | 4 3/8           | 4 1/2     |
| ı | Livre sterling | 4 15/16 | 5 1/16          | 8 9/16<br>5 3/8 | 8 13/16        | 9 3/8           | 9 5/8     |
| • | Peseta (100)   | 7 1/2   | 7 3/4           | 7 7/8           | 5 1/2          | 5 7/8           | D         |
| ı | Franc (rancais | 5 3/8   | 5 1/2           | 5 1/2           | 8 1/8<br>5 5/8 | 8 V8<br>5 13/16 | 8 3/8     |
|   |                | जर      |                 |                 | מענ ני         | 1 2 (2)16       | l 5 15/16 |

niqués en fin de matinée par la Salle des marchés de la BNP.

DE VOYAGE D'AIR FRANCE

els ris, et Jes naifils uni-· · ·ne ıboses ..00 lée. les ilame ≆epnile. lecda et īarre. es. les i de veo ent gré Įde )w-sce Ιle ITS. ⊮a ≅la sa ux Ilé áre es au la a ęs ŧe re c-es re ķη

Paris (25 aolt) ... \_\_\_4 5/8 % New-York (24 zoût) .......

4,1074 4,8766

Ces cours indicatifs, pratiqués sur le marché interbancaire des devises, nous sont

Le Monde ■ Vendredi 26 août 1994 21

**BOURSE DE PARIS DU 25 AOUT** Liquidation: 23 septembre Cours relevés à 11 h 15 Taux de report : 6,13 CAC 40: +1,41 % (2034,57) Čosz práchi Company coding (1) Règlement mensuel Decader Cours 6188 1812 1014 2330 Barmier 14 cours +-WEEK Coppes-section (1) Cours Dennier práctic. Cours BALP.(TJ).... - 1. 78 - 1. 17 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. 18 - 1. **YALDINS** 34.25 + 6.15 465 + 4.35 52 + 6.53 1196 - 4.83 357,26 + 0.08 WALERS Criponesis (TP)
Several (TP)
Reuse Poulerc (TP) 478 455 2515 339 ### LYASH Most Victors 1.
Lyousuise Earn: 1.
Misrae Woods! 1.
Misrae Heckette 1.
Misrae H | Solitabo 1 | Solitabo 2 | Sol 952 + 4,74
127,71 - 4,94
140 + 1,15
140 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1,27
150 + 1, De Destrich
Degressest 1
Degressest 1
Dew R.P. P. Call B2
Dew R.Saul-Est[Lyt2
OMC (Todies With)
Docks France 1
Pymestion 1
Enex (Sin Dest 1
E.B.F. 1 • 155 • 155 No Yokado 1

Metanshin 1

Me Danati's 1

Merck and Co 1

Minnesota Mining 1

Missobials Corp. 1

Mohil Corporat 1

Morgan J.P. 1

Alessie SA Mon. 1

Missobies SA Mon. 1 Michalo 1
Michalo 1
Michalo 1
Michalo I
Michalo I
Michalo I
Mord-Ext 1
Nord-Ext 1
Nord-Ext 1
Nord-F -214 +4,19 NEW-YORK TO THE Forte have --4980 \_ -+0,21 Scot 1
Stiege 1
Stieg 201,30 +1,26 364.0 +1.60 177.30 +1.32 113.40 +4.52 30.60 +1.25 27.5 +0.35 107.30 +0.31 551 +2.07 14 +1.65 B.N.P. 1
Bellere Techno.1
Bengrain 1
Ben Marche (As) 1
Bengrain 1
Cone (Benini Sopal)
Consulvation (Sopal)
Consulv BRP.1. Restrictions |
Restriction |
R 55,90 +2,34 307,80 +0,93 59,65 +1,45 254 +1,23 311,10 -1,55 250,70 +3,12 200 + 194 - + 194 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 195 - + 218.10 分 505 305 305 +2,15 +4,55 +4,55 -1,37 +8,08 234 74,85 39,80 508 325,59 500 115,50 +1,14 1160 +3 1299 -1444 +2,78 456,30 +1,05 514 +0,53 423 +1,29 1839 +2,39 1109 +7
1209 +7
1444 +220
440,00 +1,00
574 +0,03
423 +1,20
1004 -0,74
304 +1,27
900 +3,24
418 +3,93
418 +3,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2,93
418 +2 -------233,10 + LA --+ 128 + 138 + 148 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 + 158 Coles 1
Coles 1
Coles 1
Coles 1
Coles 1
Compain (GrizCompain Abuder, 1
Contrain Abuder, 1
Contrain Abuder, 1
Cred Fron France 1
Cred Kadonal T
Cred Kadonal T +253 185 -0.5 130 -0.5 140 +0.5 140 +0.5 150 +0.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1.5 150 +1 +6,63 41 152.20 86,30 16,25 20.51 +1.51 27.52 +7.23 37 +4.11 35.40 +8.55 40 +3.35 21.55 +5.05 CSEE 1\_ Comptant (sélection) Sicav (sélection) 24 août % % & topos Cours Doroier pric. opers WHITE WEBES Excitat set Emission Frais incl. Emission Frais Incl. WILLIES VALEURS Centrales Frais incl. Rechart med VALEURS VALEURS Prir'Association
Proficia.
Bentace.
Bentace.
Bereau-Vert.
St Home' Via & Samé.
St Home' Pacifique.
St 3377.21 2016.75 769.67 765.73 ◆ 765.71 859.89 34112.47 1121.55 57,50 400 2405 747 4622 768 255 383 239 3330 Credit Gen.lad... 3172.21 205.25 305.92 77,53 7657 509.6 112.33 112.33 112.33 112.33 112.33 112.33 112.33 112.33 112.33 112.33 112.33 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.32 113.3 775/30 1725/5 1725/5 253/5 44,83 55.55 ◆ 173/3 430,83 1748/4 159,65 1611,13 ◆ 112,00 176,14 34792,35 889,79 161,81 5163,51 1111,96 1129,83 **Obligations** 162.5 95.0 164.0 215.15 112.15 112.15 112.50 125.25 94.55 1258.27 164.65 156.6 156.6 156.6 156.6 156.6 156.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 157.8 Darbiny
Didot Botin
Essus Bassin Victy
Esit I
Ent May, Pada
Erthanh Baghin Ci
Hdeil Erthannfledi
Fissions Étrangères | 7200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 A.E.S. AG.

Akm Nobel Nv.

Alexa Algabism.

Arteid

Astroinal Wises

Banco Pop. Expend

Banque Regiletor.

Chrysler Corp.

CLR SPA.

Commerciant AS.

Dow Chested Co.1.

Fiet Ord.

S.R.I.(Bruclamb.)

Sevent 580 858 122,80 647 142, 530 38088 MESS \$1-02. 7.266 1.287 1.563 1.563 1.563 1.563 1.563 1.565 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 CPIESTS 88 CB

CPIESTS 88 CB

CPIESTS 88 CB

CPIESTS 88 CB

CPI DCCCERTS 88 CB

CPI DCCCERTS 88 CB

CPI DCCCERTS 88 CB 105,35 105,02 33 13198,30 947 838,48 17687,37 2644,46 12734,58 1641,42 31157,25 356,76 185,38 Robeco ...
Robeco ...
Robeco ...
Robeco ...
Robeco ...
Salpesi SPA
Sessi Group Pic ...
SIS Aktiebologet
Teroaco lar...
Taray Ind...
West Rand Cens... 104,20 108,83 194,63 112,88 165,75 104,88 166,05 102,85 108,00 104,19 104,28 ♦ 20 Sur de berefæ Finders
FLP P
FNAC 7
Funciary Cost
Funciary Cost
Funciary Evist
Francis
France LARD
France SA 1
France SA 1
France SA 1
General
General
General
General
General
General 99,81 179,23 552,37 544,01 1930,42 1872,08 CF 105 8 95 CM CF 10 25 91 CM CH 105 97 91 CM CH 105 97 91 CM EDF 105 80 91 CM EDF 105 80 91 CM Annal Ambrique
Atmat Asie
Annal Feder C
Annal Feder D
Annach
Annal Feder D
Annach
Annal Aligne
Annal Capital
Anna Crustone
Anna Crustone
Anna Crustone 255,50 511 470 1115 2050 305 256 430 325 775 5750 1845 Indicis
Indest Fan Coert T
Interrys 0
Interr 102,85 733,53 1516,76 192,94 1007,24 21,77,29 482,60 1374,12 797,78 197,71 952,81 104,62 104,62 119,55 119,55 119,55 119,55 119,55 119,55 15,02 16211,89 506,91 25,12 18,94 322,74 262,66 1123,27 1136,45 2119,18 Sevent Se 310 298 Ana Crais-Chrime.
Ana Earope.
Ana Earope.
Ana Investments.
Ana NOT.
Ana NOT.
Ana Oh In Er Mall Se.
Ana Prom. Er Aggara.
Ana St. Er De Sala 191,70 87,77 186,75 181,40 101,50 Jessephigne
Latitude C
Lion Association
Lion Institution
Lion Destination
Lion Destination
Lion Trisor Resilion Street Hors-cote Life Bacolorgia
Localimaciare
Localimaciare BAT 9.75 9 CA / 100,49 2.244

DAT 3.705-55 CA / 100,49 2.245

BAT 3.705-55 CA / 100,49 2.245

BAT 3.975 93 CA / 100,49 2.455

BAT 3.975 93 CA / 100,45 2.465

DAT 3.975 93 CA / 100,45 2.465 149,57
155,58
1055,59
1055,20
1051,22
1051,22
1051,22
1051,22
1051,22
1051,23
1052,50
1051,24
1052,51
1052,51
1052,51
1052,51
1052,51
1052,51
1052,72
1052,72
1052,72
1052,73
1052,72
1052,73
1052,72
1052,73
1052,73
1052,74
1052,74
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75
1052,75 BAT 9.7% 91 CA / \_\_\_\_ DAT 8.70% SEA CA/ \_\_\_ OAT 9.5% SEECA / \_\_\_ OAT 9.90% DEECA / \_\_\_ DAT 88-80 TIME CA ENT SETS OF CA. 71,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198,86 198 207,71
518,14
131,13
131,13
131,13
131,14
131,13
131,14
131,14
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
131,15
13 19.27 195.56 195.56 195.56 195.56 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195.53 195 Sevister
Sogesfraces C
Sogesfraces C
Sogesfraces C
Sogesfraces C
Sogesfraces C
Sogesfraces C
Sogesfraces
Sogesfraces
Sogesfraces
Sogesfraces
Soletics C
So 2,183 5,000 1,216 2,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 American Brands
Bose Hydro Energia
Bose Hydro Energia
Bose Hydroth Europ
Bosedictine\* aona
Brand-Outer\*
Branderis Meroc
Calciphos\*
C Codence 3.
Coplence 5.
Coplence 5.
Coplence 5.
Coplence 6.
Copper 77,60 7 219 791 1. 6 · 19 · 14. Second marché (sélection) 462 Drogget Sécurité...... Cours Bernier Pric. cours Ecopie
Ecopie
Ecopie
Ecopie
Ecor. Capicolorium
Ecor. Capicolorium
Ecor. Capicolorium
Ecor. Capicolorium
Ecor. Capicolorium
Ecor. Sidovalicorum
Ecor. Moneyromin
Ecor. Moneyromin
Ecor. Trisseovie
Ecor. Trisseovie **VARIES** 127,50 64,25 139,57 81,68,50 161,52 25,66 1617,55 192,50 237,00 132(2) 639,53 1371,51 90190,88 1572,21 275,40 1578,39 1888,11 289,66 63131,73 288,53 Actions 48,50 ( **£** C.A. Paris (OF 1. Calberson ...... Cardf SA 1...... CESEP /..... 90 ميتيزان تا CPP
CNLIM 1
Codebour
Creeks
Daughin OTA
Devanley 2
Labor Deligat
Estitions Befored
Earray Proposition 2
Fination
Fination
GNM S.A.
GNMOGRAPH -: <u>ā</u>10 1325 Uniting \_\_\_\_\_\_Fdel \_\_\_\_ (1) 3-8-94 Division valeur liquidat, por 20, multiplicat, ribre de titres por 20. (2) 3-6-94 Division valeur liquidat, par 15, multiplicat, ribre de titres par 15. (3) 3-8-94 Division val. liquidat, par 8, (4) 3-8-94 Division valeur liquidat, par 2, multiplicat, nibre de titres par 8. 100,10 Energia
Eparcic
Eparcoert-Sizer (1)....
Eparcoert-Sizer (1)....
Energia
Energia Viel et Cle /\_\_\_\_\_ Vimorio et Cle/2\_\_\_\_ 25 195,08 3281,12 39255,49 11494,00 19899,22 98,15 3157,52 3157,52 38252,46 11494,80 10683,87 97,18 CLTRAMIB LA BOURSE SUR MINITEL Marché libre de l'or Marché des Changes Matif (Marché à terme international de France) Cours Cours préc. 24/08 Cours des billets Cours Cours 24 août 1994 Cours indicatifs 36-15 préc. 24/08 achat yente Or fin (kilo en berre).
Or fin (en lingot)...
Napoléon (201)...
Pièce Fr (10 6)...
Pièce Saisse (20 7)...
Pièce Larice (20 6)...
Pièce 20 dollars...
Pièce 30 dollars...
Pièce 50 pesos...
Pièce 50 pesos...
Pièce 50 pesos... 65100 65300 376 84500 84700 372 310 375 374 480 2585 1280 962,53 2410 5,2555 6,5150 342,7600 16,6275 305,3200 3,3605 88,6400 8,7720 8,1680 2,2585 406,7700 89,4100 77,9400 4,1050 3,3450 3,3450 3,3450 3,3450 3,3450 3,3450 5,2920 6,5220 CAC 40 A TERME **NOTIONNEL 10 %** Alleonagne (100 dm)
Belgique (100 F)
Pays-Bas (100 fi)
Telsis (100 lims)
Danestart (100 lm)
Irlande (1 lap)
Gide Bretagne (1 L)
Griber (100 drachass)
Suisse (110 fr 342,8200 18,6230 305,3800 3,3730 88,4900 8,1165 8,2140 2,2565 405,6100 254 17,10 314 3,50 90,50 8,50 8,65 2,85 419 72 82 330 16 TAPEZ LE MONDE Volume: 19907 Nombre de contrats estimés : 158892 377 378 481 2505 1435 16 292 3,13 82,20 7,75 7,80 2,10 395 85 73 47,10 Sept. 94 Oct. 94 Mars 95 Sept. 94 Déc. 94 Cours Aout 94 PUBLICITÉ Cours FINANCIÈRE Dernier... 2016 2023 2031 111,80 113,42 112,50 2475 398 Ø 44-43-76-26 2022,50 Précédent... 111,82 113,34 112,46 Précédent... 2015 2032 bède (100 krs 89,3600 77,9500 48,7200 50,20 4,45 3,75 4,20 5,50 ABRÉVIATIONS SYMBOLES 4,1085 3,3500 3,8482 5,3672 3,85 3,05 3,60 5,15 1 ou 2 = catágorie de cotation - sans indication catágorie 3 · \* valeur éligible au PEA El coupon détaché - © droit détaché - ۞ cours du jour - ۞ cours précédent o = offert - d = demandé - ↓ offre réduite - ‡ demande réduite - # contrat d'animation B = Bordeaux Li = Lille Ly = Lyon M = Marseille Lundi daté mardi : % de variation 31/12 - Mardi daté mercredi : montant du coupon - Mercredi daté jeudi ; pelement dernier coupon - Jeudi daté vendredi : compensation - Vendredi deté semedi : quotités de négociation Ny = Nancy Ns = Nantes

**MARCHES FINANCIERS** 

Company of the control of the contro A THE STATE OF THE ÷---THE ROLL BY STREET Proposition of the second seco Marie Sand Contract garrie grane all a bring to the second 76 14 15 14 1 1 1 1 4 5 1 · **海が後き等がする** ディー・フェイト Man (大学教育を基本を対する) の 大学教育を基本を行っている。 New York Brighton Co. الروايد والمرافع والمساورة وأفتين ・ 養の機能が必要します。 つきない Section 1 Section 25 First terrorise 78 3 T = 1 - 1 1、基础基金的 新生物 电影点 A. Transaction Statement of the

PARIS 14 Gain

公元 200 - 727 - 2 4 - 119

**新热力力** 

The second secon

THE SHAPE OF THE STATE OF THE S

- **終期益** # PR (MRM) # 125 ( ) 4 (

THE RESERVE AS A STREET OF THE RESERVE AS A STRE

Andrews and the second

الوادات المراب والهوقعاد الإعاد

material de Sant e

Commission of the contract of

ينواز بيرسد عماراتها وفراحرا a (NA) a lasta de la sala de la s A sala de la sala de l

新りが幸福に強いました。

**李林林** 多數學會

LONDRES TO Reprise

:15 . e

See that 

The section of States

w.

- 4 4 W = 1 .

Market Ma

海绵等 混、车部 2003、7.3 المارين والوالماني لعالطة وكالواث was were anyone for the con-A sec section of the second The same of the same of the same The office to There are the second

- 634

Service Services (1997) Service Services (1997) Service Services (1997) Age than with the let Cartifacture for the Stage California Science 

> MARCHE MORE TANK 事業 النيادها بيساسيدرين. ديا 27 مصدائق April 1995

MARCHE INTERBANCAIRE DESIG

TAUX D'INTERET DES EURONON

The second secon

Un avion léger a survolé, mercredi 24 août au matin, la préfecture de police de Paris, afin de commémorer, dans des conditions identiques, le largage par le capitaine Jean Callet, le 24 août 1944, d'un message du général Leclerc aux insurgés de la préfecture: «Tenez bon! Nous arri-

« Commémorer le cinquantenaire de la libération de Paris sans rappeler la mission effectuée le 24 août 1944 au-dessus de la préfecture de police de Paris par le capitaine Cal-let, accompagné du lieutenant Etienne Mantou, est impensable.»

Depuis deux ans, Eric Messac pilote amateur de Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine, passionné par l'histoire de la 2º DB, ne pensait qu'à cela. Possédant lui-même un Piper-Club identique à celui que pilotait le capi-taine Callet et qu'il restaurait patiemment depuis plus de cinq ans, il souhaitait faire revivre cette mission périlleuse en survolant Paris le 24 août au matin. Le capitaine Callet, devenu depuis général de corps d'armée, avait approuvé cette idée il y

Il restait à convaincre les autorités. Après avoir minutieusement constitué un dossier, M. Messac avait reçu, en décembre dernier, le soutien du pré2 DB, Philippe Peschand, qui, dans une lettre an maire de Paris, avait exprimé l'espoir « que cette manifestation peu coltieuse puisse s'insérer dans le programme du cinquantenaire . Deux mois plus tard, la Mairie de Paris avait indiqué au pilote amateur qu'elle avait demandé à l'agence chargée de l'organisation des cérémonies du 25 août d'étodier la possibilité d'y inchre son projet, mais qu'il convenait de solliciter les autorisations de survol de Paris, délivrées par la direction de l'aviation civile et par la préfecture de police.

#### Un Pitatus de l'armée de terre

Dans une lettre expédiée le 18 avril au préfet de police, M. Messac rappelait les missions du capitaine Callet et fournissait, outre un dossier technique de son appareil, trois plans de vol. dont l'un empruntait le tracé de la Seine d'est en ouest. Il soulignait que « le 24 août 1994 est le dernier grand rendez-vous entre l'histoire de la libération de Paris et ceux qui y participèrent » et sollicitait « l'autorisation de survoier, avec le général Callet, la préfecture de police ». N'obtenant pas de réponse, il s'était inquiété. début août, d'autant plus que le général venait de lui adresser personnellement un carton d'invitation pour les cérémonies organisées en son bonneur le 24 août au matin devant la

M. Messac a appris par téléphone qu'une réponse négative lui avait été notifiée le 15 juin. Dans la copie qu'il en a reçue le 23 août, par pli recommandé cette fois, la préfecture

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL :

15, RUE FALGUIÈRE

75501 PARIS CEDEX 15

Tél.: (1) 40-65-25-25

Télécopieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.806F

Édité par la SARL le Monde Derée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944

Capital social: 620 000 F

Principaux associés de la société : Société civile

« Les rédacteurs du Monde »

Société anonyme des lecteurs du *Monde* 

Imprimerie du « Monde » 12. r. M.-Gunsbourg 94852 IVRY Cedex

ion paritaire des journeux et publication, nº 57 437, ISSN : 0395-2037 production intendite de tout article seul accord avec l'administration

ende sur CDROM ; (1) 43-37-68-11. Microfilms : (1) 40-65-29-33

1 890 F

**ABONNEMENTS** 

1, place Hubert-Beuve-Méry, 94852 IVRY-SUR-SRINE CEDEX. Tél. : (1) 49-60-32-90 (de 8 heares à 17 h 30)

SUISSE RELCTOUR

2 086 F

Vous pouvez payer par prélèvements mensuels.

Se renseigner auprès du service abounements.

ETRANGER: par voie aérieme, tatif sur demande.

Par vous abouner, renvoire et bulletin accompagne de votre règlement à resse ci-dessus ou par MINITEL: 36-15 LE MONDE, code d'accès ABO

\*LE MONDE » (USPS = pending) is published daily for 5 892 per year by « LE MONDE » 1, place Subset-Boure-Méry – 9882 bry-ser-Seine France, second class posinge paid at Casampian N.Y. US, and additional mailing offices. POS TPASTER: Spati address changes to DAS of NY Box: 1518, Changpian N. Y. 1299 - 1518. Pour les adoptements sourcein aux USA. Pour les adoptements sourcein aux USA. INTERNATIONAL MEDIA SERVICE, Inc. 3330 Pacific Avenue Suite 404 Varginta Beach VA 23451 - 2983 USA.

**BULLETIN D'ABONNEMENT** 

Durée choisie : 3 mois 🗆 6 mois 🔲 1 an 🗋

. Prénom : ...

PRINTED IN FRANCE

TARIF

1\_m .....

Nom:

Adresse:.

de police lui a indiqué que « les seules missions qui peuvent donner lieu, très exceptions risation concernent des opérations d'intérêt général ou de service public bien déterminées ».

Mercrafi 24 août, amer et décu, i était aux côtés du général Callet devant la préfecture de police, et son visage s'est figé quand, à 10 heures 30, escorté d'un hélicoptère, un Pitatus de l'aviation légère de l'armée de teme a survolé la Seine à basse altitude. « Ils ont 'repris intégralement mon dossier! a-t-il lâché avant de quitter la cérémonie. Sur le fond, je suis très heureux que le général Callet ait été honoré - ce qui, semble-t-il, n'était pas prévu — mais, sur la forme, je suis vraiment très déçu, d'autant plus que j'étais même disposé à prêter mon avion à l'armée.

#### JEAN-CLAUDE PIERRETTE

Mort de l'ancien lieutenant alle mand qui voulait sauver Paris. -L'ancien lieutenant allemand Ernst von Bressensdorf, qui avait contri-bué à sauver Paris de la destruction en 1944 en retenant un ordre de Hitler, est mort le 19 août, à l'âge de soixante-seize ans, des suite d'un cancer, a-t-on appris mercredi 24 août. Deux jours avant sa mort, il avait raconté à l'Agence France-Presse comment, le 22 août 1944, il avait pris connaissance d'« un ordre ultra secret arrivé par téléscripteur ». « Après l'avoir déchiffré [...] je me suis rendu compte que c'était un ordre de Hitler qui ordonnait de faire sauter les ponts, les installations indus-trielles et les bâtiments officiels, disait-il. J'al retenu cette information très importante pendant près de douze heures. »

ADMINISTRATION:

1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY

4852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

Tél. : (1) 40-65-25-25 copieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311F

President-directors general:
Lean-Maric Colombusi
Directors général: Gérard Morax
Membre du comité de direction:
Dominique Alday
133, av. des Chasses-Elysées
75409 PARIS CEDEX 68
TEL: (1) 44-43-75-30
TELÉTAX: 44-43-77-36
Servis sib-

Le Monde

TÉLÉMATIQUE

Autres pays Voie normale y compris CEE avior

2 960 F

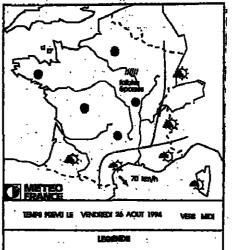

Vendredi: nuages et pluies faibles. – Près de la Méditerranée et en Corsa, le clei sera peu nuageux, mals la tramontane souffiera assez fort. On attend ainsi des rafales de 70 à 80 km/h.
Partout allieurs, les nuages seront très abondants avec un temps très nuageux à couvert du

. ==

matin au soir. On peut tout juste espérer quelques éclaircies le matin sur le Nord-Est, à la mi-journée sur la région lyonneise et en fin d'après-midi sur le Sud-Ouest. Les pluies, quant à elles, seront le plus souvent faibles et intermittentes tout au long de la

journée.
Les températures minimales seront comprises entre 11 et 15 degrés sur la moitié nord et entre 13 et 19 degrés plus au sud. Dans l'après-midi, les températures seront globalement stationnaires. Il fera de 19 à 21 degrés au nord de la Loire et sur le Nord-Est, de 21 à 24 degrés plus au sud et enfin de 27 à 30 degrés près de la Méditerranée et en Corse. (Document établi evez le support technique spécial de Météo-France.)



els ns, na

r et Je s

nai-

fils

À.Q-

lec-les

ar-

les rde

yeo de

ow-

, a

79C

re lo-es

PRÉVISIONS POUR LE 27 AOÛT 1994 A 0 HEURE TUC



### MOTS CROISES

PROBLÈME Nº 6374

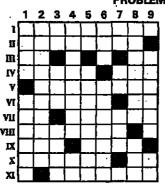

**HORIZONT ALEMENT** 

I. Un homme qui ne sort pas de l'ordinaire. - Il. Des petits manèges. - III. Produit d'une contraction. Quelque chose de sale. - IV. Un ensemble de légumes. Devient cassant quand il est sec. - V. Mis en service pour la première fois. - VI. Pronom. Article. D'un auxiliaire. -VII. Un vague sujet. Ne sont pas basses du tout. - VIII. Un bon accord. - IX. Est plein de cailloux. Signes particuliers. - Emu. - 5. Mérens. Olen. -X. Qu'on peut considérer comme 6. Omissions. - 7. Nessos. Ale. perdus. N'est pas un nombre - 8. Interactive. - 9. Eté. Laités. rond. - XI. Une vraie patate.

VERTICALEMENT 1. Son bout est une matière à le discussion. Part de gigot. - la 2. Des femmes qui ne passeront [pas l'hiver. - 3. Peut courir dans le la campagne. Période. Un prince a à l'opéra. - 4. Leur vol inspira un ès poète. Saint. - 5. Est parfois sur ce les dents. Comme certaines Pannées, pour Victor Hugo. - 5-6. Blen nourri quand il y a beaucoup de pruneaux. Une bonne in pâte. - 7. Lettres amenant une le explication. Pas dit. Jamais autrefois. - 8. Exprimer avec Le énergie. Station. - 9. Son petit 3,

de bail. Solution du problème nº 6373

servit de monture au Christ. Fin y

Horizontalement : I. Cérémonie. - II. Alitement. -III. Naturiste. - IV. Edesse. -V. Ce. Ensor. - IV. Une. Sisal. -VII. Lote. Ça. - VIII. Aramon. Ti. - IX. Impulsait. - X. Rés. Ive. -XI. Essangées.

Verticalement

1. Caniculaire. - 2. Ela. Enormes. - 3. Rite. Etapes. - 4. Etude. GUY. BROUTY

### M. Hue (PCF) rend hommage aux combattants de l'insurrection « En ces jours anniversaires de l'intérieur d'Ile-de-France, neuf

la libération de Paris, je pense à celles et ceux qui, des les premières heures sombres de la défaite et de l'occupation, choisirent le chemin de l'honneur et de la dignité. » Communistes français, groupe Manouchian, antina-zis allemands, mais aussi « peuples soviétiques » et troupes des débarquements de Normandie et de Provence : le secrétaire national du Parti communiste français, Robert Hue, a rendu hommage à tous les combattants qui ont œuvré à la libération de Paris et de la France, au cours d'une cérémonie de commémoration organisée, mercredì 24 août, au siège du PCF, place du Colo-nel-Fabien.

Cette cérémonie était placée sous le signe de la mémoire et de l'amitié franco-allemande, Aux côtés d'anciens résistants français. dont le colonel Henri Rol-Tanguy, chef des Forces françaises de

représentants de la résistance allemande étaient présents, pour sym-boliser « la haine du fascisme et les valeurs de la solidarité nationale, de la démocratie et de l'amitié entre les peuples ».

M. Hue est revenu sur son opposition au défilé des troupes allemandes de l'Éurocorps sur les Champs-Elysées, le 14 juillet dernier. « Dès son annonce, j'avais déclaré que cette invitation était choquante », a-t-il rappelé. Nous avons estimé que l'amitié nécessaire entre les peuples français et allemand méritait mieux que des parades militaires archaïques, » Le secrétaire national du PCF a plaidé pour « de véritables coopérations économiques, technologiques, culturelles entre la France et l'Allemagne, et un message de paix et de désarmement que pour-

Environnement

## Limitation de l'utilisation de l'héliport d'Issy-les-Moulineaux

La Direction générale de l'avia-tion civile (DGAC) a décidé d'interdire les vols circulaires avec passagers et sans escale ou escale touristique de moins d'une heure au départ de l'aérodrome de Paris-Issy-les-Moulineaux.

Cet arrèté, publié au Journal officiel du mardi 23 août, a pour but de réduire les nuisances sonores autour de la capitale (le

Monde du 19 juillet). Cette disposition tend à éviter la multiplication des vols d'agrément et de démonstration, mais, aussi, les « baptêmes de l'air ». En 1990, un arrêté avait déjà interdit les vols d'entraînement et d'école au départ ou à destination de l'héliport. De même, les vols circulaires avec passagers sans escale étaient frappés d'interdiction.

LES FILMS NOUVEAUX A PARIS

LA FILLE DE D'ARTAGNAN, Film français de Bertrand Tavemier : Forum Horizon, 1• (36-68-51-25); Rex, 2-(36-65-70-23); UGC Danton, 8• (36-68-34-21); UGC Montparnasse, 6• (36-65-70-14); Gaumont Ambassade, 8: (43-59-19-08 : 36-68-75-75 ; réservation 40-30-20-10); Samt-Lazare-Pasquier, B (43-87-35-43; 36-65-71-89); UGC Biar-ntz, 8 (36-68-48-56; 36-65-70-81); UGC Biarntz, 8- (36-68-48-56 ; 36-65-70-81) ; Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31 : 36-68-81-09 ; réservation 40-30-20-10) : 14 Juillet Bastille, 11-(43-57-90-81 ; 36-68-89-27) ; Les Nation, 12\* (43-43-04-67; 36-65-71-33), UGC Lyon Bastille, 12\* (36-69-62-33) ; UGC Gobelins, 13- (36-68-22-27) ; Gaumont Alésia, 14- (36-68-75-55 : réservation 40-30-20-10) : Montparnasse, 14- (36-68-75-55) ; 14 Juillet Beaugrenelle, 15-(45-75-79-79 ; 36-68-69-24) ; UGC Convention, 15• (36-68-29-31); UGC Maillot, 17• (36-68-31-34); Pathé Cichy, 18 (36-69-20-22); Le Gambetta, 20• (46-36-10-96 ; 36-65-

HARRY NOUS A QUITTÉSI Film franco-bulgare de Rangel Valchanov, v.o. . Les Trois Luxembourg, 6• (46-

33-97-77 ; 36-65-70-43). SPEED. Film américain de Bont, v.o. : Forum Harizon, 1: (36-68-51-25); UGC Odéan, 6: (36-68-37-62); Gaumont Marionao-Concorda, 8- (36-68-75-55 : reservation 40-30-20-10) ; UGC Normandie, 8- (36-68-49-56) Gaumont Opéra Français, 9: (36-68-75-55; réservation 40-30-20-10); 14 Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81; 38-68-69-27); Gaurnont Grand Ecran Italie, 13 (36-68-75-13 ; réservation 40-30-20-10); 14 Juillet Beaugre-nelle, 15- (45-75-79-79; 36-68-69-24); v.f.: Rex (le Grand Rex), 2-(36-65-70-23) : LIGC Montpamasse. 6. (36-65-70-14; 36-68-70-14); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31; 38-68-81-09; réservation 40-30-20-10); Les Nation, 12- (43-43-04-67; 36-65-71-33); UGC Lyon Bastille, 12- (36-68-62-33) : UGC Gobelins, 13 (36-68-22-27); Miramar. 14- (36-65-70-39 : réservation 40-30-20-10); Mistral, 14- (36-65-70-41 : réservation 40-30-20-10) : Gaumont Convention, 15. (36-68-75-55); Pathá Clichy, 18: (36-68-20-22) : Le Gambetta, 20- (46-36-10-96; 36-65-71-44).

SUTURE. Film américain de Scott McGehee et David Seigel, v.o. : Ciné Beaubourg, 3 (36-68-69-23) ; 14 Juillet Odéon, 6 (43-25-59-83 ; 36-68-68-12) ; Le Balzac, 8- (45-61-

10-60). THE NOIR AU CITRON. Film portugais de Macedo, v.o. : Latina, 4 (42-78-47-86).

DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO

Le Monde TEMPS LIBRE

.. Pays:. Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

#### **JEUDI 25 AQÛT**

TF1 13.35 Feuilleton : Les Feux de l'amour, 14,25 Série : Côte Ouest. 16.15 Série : Extrême limite 16.50 Club Dorothée vacances. Harry et les Henderson ; Arnol et Willy ; le bébé ; Clip ; Jeuc. 17.55 Série : Le Miel et les Abelles 18.26 Série : Hélène et les garçons. 18.55 Série : K 2000. 18.50. sene : R. 2000. 20.00 Journal, Tiercé, La Minute hippique et Météo. 20.50 Série : Navarro. Froid devant, de Nicolas Ribow-ski, svec Roger Hanin, Jacques Martisi. Martisi.
22.25 Magazine: 52 sur la Une.
Présenté par Jéan Bertolino.
Japon, les dieblesses du ring, de
Guy Brousmich et Tony Comiti.
23.30 Série: Paire d'as.
Quand le destin s'en mèle.

1997年 1997年

0.10 Journal et Météo. 0.20 Série : Peter Ströhm. FRANCE 2 13.45 Série : Haute tension. 15.15 Tiercé, en direct de Vincennes. 15.30 Série : Riptide.

Variétés : La Chance sux chansons. Enlission présentée par Pascal Sevren. Les meilleurs moments de Yémission sur les rois du bai. 17.05 Jeu: Des chiffres et des lettres. né par Laurent Romeji

Provided Holes (Appl. 17g)
 Provided Holes (Appl. 17

**种植**至高级特色的心态度 150。

METEO FRANCE

经建分债务组

Spirit Afficial Extra

17.30 Libération de Paris, 50 amiversaire. Cérémonie place du 18-Juin-1940, devant la plaque commémorant la reddition des troupes allemandes de Paris; résumé de la cérémonie à la 1830 Série: Kung-fu, la légende

19.59 Journel, Météo et Point route. 20.30 Jeu : Les Trésors du monde. Animé par Patrick Chêne et Nathalie Simon. En Colombie, sur le site de Cartagène. sur le site de Cartagène.

Sepectacle: Commémoration de la libération de Paris.
Présenté en direct per Claude Sérillon, en présence de François Mitterrand. Reconstitution de la prise d'armes sur le pervis de l'Hôtel-de-Ville. Plusieurs tableaux de barricades de la Résistance seront présentés de la porte d'Orléans à l'Métel-de-Ville.

23.15 Journal et Météo.

THE STATE OF THE S

- 2

...

1.5

23.40 Serie: Pas de faire-part pour Mex. 0.25 Jeu: Fort Boyard (rediff.).

FRANCE 3

13.00 Anniversaire de la fibération de Paris.
La Libération de Paris en Images; Portrait du maréchai Leclerc; La vie quodidienne des Parisiens en 1944; Réactions et témolgnages de Jacques Chirac, Maurice Schumann et du colonel Roi-Tanguy.

13.30 Série: Fruits et légumes.

14.00 Auditions de la commission 14.00 Auditions de la commission de réflexion sur la drogue et la

15.05 Fauilleton:
La Grande Vallée.
15.55 Série: La croisière s'amuse.
16.45 Magazine: 40° à l'ombre.
Présente per Vincent Perrot, en
direct de Nice. Invités: Richard
Clayderman, Marto d'Alba.
18.25 Jeu: Cuestions **pour un champion.** Animé par Julian Lepers Le 19-20 de l'information. De 19.09 à 19.31, le journal de la 19.00 région.

20.07 Keno. 20.15 Documentaire: Documentaire:
Leclerc le libérateur.
De Jean-Christophe Rosé svec
Jean-Listophe Rosé.
Jean-Christophe Rosé.
Journal et Météo. 22.15 Théâtre: Marie Tudor.
Fièce de Victor Hugo, mise en scène de Daniel Mesguich, avec Jean-Damien Berbin, Bernard Yerles, Odile Cohen.

0.10 Série: Capitaine Furallo,

CANAL + 13.30 Cinéma : 13.30 Cinema:

Je m'appelle Victor. #
Film français de Guy Jecques
(1993).

15.10 Le Journal du cinéma

15.45 Cinéma: Monsieur Destisée. □ Film américain de James Orr 17.40 Canalife peluche. Orson et Osvia ; X-Men. En clair jusqu'à 20,35 . 18.33 Animeniacs. 18.59 La Coccinelle de Gotifo.

18.30 Court métrage : Zoo Cup. 19.00 Magazine : Nulle part ailleurs. 19.50 Flash d'informations.

C'est pas le 20 heures. Présenté par Philippe Vendel. 20.35 Cinéma : Paradise. ☐ Film américain de Marie-Agnès Donoghue (1891).

22.20 Flash d'informations. 22.25 Cinéma : Star Trek 6, terre inconnue. D Film américain de Nicholas

Mayer (1991) (v.o.).

0.10 Cinéma: Listen up, the Lives of Quincy Jones. II II
Film américain d'Ellen Weiss-Film americain d' brod (1991) (v.o.). ARTE

Sur le câble jusqu'à 19.00 \_ 17.90 Cînéma : Alexandrie encore et toujours. Il II Film franco-égyptien de Youss Chahine (1990, V.o., rediff.). Documentaire: Arrisan-art. Le maroquinier. De Philipp Jahnine 18,45 Labrune. Série : Assaulted Nuts.

19.00 Serie: Assaulted Nurs.

19.30 ▶ Documentaire:
Naits blanches.
De Leonore Pauret.

20.30 8 1/2 Journal.

20.40 Soirée thématique:
Les Ports de l'espoir.
Em igrations d'hier et d'aujourd'hui. Soirée proposée par Gerhard Vogel.

20.41 Documentaire:

20,41 On est toujours le barbare de **quelqu'un.** De Rainer Melssie et Sören

Schumann.
21.05 Téléfilm: Mission à Evian.
D'Erika Szanto, avec klaus Abrahamovsky, Anna Rackevei.
22.40 Documentaire: De la misère du rationalisme.
De Rainer Meissle et Sören

port de l'espoir. De Pavel Schnabel. 0.15 Documentaire : Le Repentir

M 6 13,25 Téléfilm : 13.25 Telefilm:

Une mère courageuse.

De John Patterson, avec Alfred Woodard, A. J. Johnson.

15.00 Musique: Plage des clips.

17.00 Veriétés: Musitrop.

17.30 Série: Les deux font la loi.

18.00 Série: Un flic dans la Mafia.

18.55 Série:

Pour l'amour du risone. Pour l'amour du risque.

20.00 Sárie : Classe mannequín. 20.30 Météo des plages. 20.35 Magazine: E = M 6. Course de sous-marins à pédale, suivi de Météo 6.

20.45 Cinéma : On se calme et on boit trais à Saint-Tropez u Film français de Max Pecas (1987). 22.35 Série :

Les Contes de la crypte. Concerto pour un loup-garou. A en perdre la tête, d'Andy Wolk. Séance, de Gary Fleder. 0.05 Six minutes première heure. 0.15 Magazine : Fréquenster. Patrick Timsit.

FRANCE-CULTURE

19.40 Musique: Du jazz pour tout bagage. La malice. 4. Ray Nance, fait le malin. 19.55 25 août 1944 : La Ribération de Paris. Le 26 août 1944.

20.55 Fiction. Série noire.
Pour venger Pépère, de A.D.G.
22.25 Lettres de Chine.

Musique: Noctume. Musique, amour et amitié. Robert, Clara et Johannes (4). 0.05 Du jour au lendemain. L'été des philosophes (rediff.). 0.50 Coda. A Saint-Germain-des-Prés (21.(4)

FRANCE-MUSIQUE

19.30 France-Musique l'été. 50-anniversaire de la libération de Paris, per Georges Boyer. L'air du temps : les chants de la Libération.

20.00 Concert (donné le 26 septembre 1944): Hymne à la justice, de Magnard; Port's Point, de Waiton; Le Fils prodigue, de Protofiev; Suite provençale, de Milhaud; Cadet Roussel, de Bax, Symphonie (finale), d'Eschen, par l'Orchestre neitode la Radiodiffusion fran-caise, dir. Menuel Rosenthal. A 21.30, L'air du temps: lea voix de Paris. A 22.00, Les musiques du souvenir: œuvres de Mes-sissa, Poulenc, Chostakovitch, Milhaud, Britten. A 23.30, L'air du temps: de Saint-Germain-des-Prés à l'Alhambra.

Tapage noctume. Par Bruno Letort. Duo Cherubin-Soldat, Aria, de Yarek ; Elo Hi, de Brego-vitch ; Musique d'accompagnement pour une musique de film, de Schoenberg ; Les Enfants du Paradis, de Kosma. **IMAGES** 

# **Directives**

E capitaine Raymond Dronne, le grognard de la 2º D. 6. dont la compagnie fut la première unité des armées alliées à entrer dans Paris, au petit matin du 25 août 1944, avait résumé son combat an une formule lapidaire peinte sur le capot de sa jeep : « Mort aux cons ( », Partisan d'un langage plus châ-tié, le général Leclerc l'avait plu-sieurs fols prié d'effacer cette directive peu conforme aux règlements militaires. L'obstiné capitaine Dronne, qui avait reçu de son chef, en d'autres circonstances, la consigne de ne pas obéir aux « ordres idiots », evait fait la sourde oreille. Compte tenu des circonstances, il avait bien fait. La guerre contre

le nazisme justifiait alors un manichéisme de choc. Au lieu d'entortiller son programme dans des formules compliquées, Jean-Pierre Elkab-bach, qui vient d'effectuer sa parade de rentrée devant le Tout-Paris télévisé, aurait mieux fait de reprendre à son compte le mot d'ordre du capitaine Dronne. Dans la lettre, comme dans l'esprit. il ne saurait y avoir meileure référence pour appeler la télévision publique à se libérer de toutes les chaînes de bêtise qui l'oppressent. C'est bien gentil de vouloir faire du service public « une boussole entre les mains de chacun », cher Jean-Pierre, mais où est le nord aujourd'hui ? Qui fixera le cap? Et quel cap?

Ce n'est pas parce que la sottise de nos guerres quotidiennes prend des formes plus variées et plus subtiles qu'en 1944 qu'il faut désormais naviguer à la godille sous prétexte que le mani-chéisme s'est démodé avec la

prétendue mort des idéologies ! Il y a, dans l'aventure du capitaine Dronne, quelques détails qui peuvent, mieux que les grands discours, aider les âmos déboussolées à retrouver leur pord sans le ranfort de la télé nord sans le renfort de la télè-vision. Quand Raymond Dronne et ses compagnons sont entrés dans Paris, les Parisiens, au vu de leurs matériels et de leurs uniformes, les ont d'abord pris pour des Américains. Puis, ils ont compris que leurs libérateurs étaient de bons petits Français. Enfin, ils ont réellsé que ces bons petits Français étaient pour la plupart de courageux Espagnols rescapés du franquisme. Les Parisiens n'ont accordé aucune importance à l'étiquette de ces

Cinquante ans plus tard, nous revoilà dans l'omière réductrice des étiquettes. Par commodité, nous mettons tout le monde dans le même sac. Cela nous évite de porter un regard indivi-duel sur chacun des êtres et sur chacun des événements qui forment le pain de notre actualité. Cet iconoclaste de Mgr Gaillot a été bien inspiré de nous le rappeler en se rendant à Folembray pour donner l'accolade à cet imam taxé d'intégrisme qu'il tient personnellement pour un homme de tolérance. C'est assurément contre ce sectarisme des étiquettes qu'il convient désor-mais de libérer un manichéisme de résistance intellectuelle. La redécouverte du nord suivra. Ce n'est pas un hasard si l'anniver-saire glorieux de la libération de Paris coïncide avec celui des horreurs de la Saint-Barthélemy. C'est un message providentiel.

**ALAIN ROLLAT** 

Les programmes complets de radio, de télévision et une sélection du câble sont publiés chaque semaine dans notre supplèment daté dimanche-lundi. Signification des symboles : > Signalé dans « le Monde radio-télévision » • Film à éviter ; E On peut voir ; E E Ne pas manquer ; E E Chef-d'œuvre ou classique.

#### **VENDREDI 26 AOÛT**

|           | TF1                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|           | <del></del>                                                     |
| 6.00 Sen  | e : Côtté coeur,                                                |
| 6.30 Sárl | statigues (et à 4.00)                                           |
| 6.58 Mat  | io (et à 7.10, 8.23).                                           |
| 7.08 Jour |                                                                 |
|           | mini été. Cococinei.                                            |
| 7.10 Gias | make its                                                        |
| / Zự Dian | ey club ete.                                                    |
| . LB 1    | <b>ey club été.</b><br>Sande à Picsou; l<br>mi; invité: B. Milh |
| Gum       | igni, invice: p. Milin.<br>I <b>rtage.</b>                      |
|           | rage.                                                           |

8.25 Télé shopping. 8.55 Club Dorothée vacances. Les Quatre Filles du docteu ef Tom; Dragon Ball Z; Live-man; Salut les Musclés; Clip;

11.35 Jau : Une famille en or. 11.55 Jeu : La Roue de la fortune. 12.25 Jeu : La Juste Prix. 12.50 Magazine : A vrai dira. 13.00 Journal, Météo et Tout

13.35 Feuilleton:

Les Feux de l'amour.
14.25 Série: Côte Ouest. 16.55 Club Darothée vacances. Harry et les Henderson ; Arnold et Willy ; lci bébé ; Clip ; Jeux. 17.55 Série : Le Miel et les Abeilles.

18,25 Série : Hélène et les garçons 18,55 Série : K 2000. 20,00 Journal, La Minute hippique Météo et Trafic Infos. 20.45 Feuilleto Les Cœurs brûlés.

De Jean Sagols, avec Mireille Darc, Pierre Vaneck (dernier episode). Amour, jalousie, haine et trahi-sons, suite et fin. 22.25 Série : Perry Mason.
Le Mauvais Esprit, de Richard
Lang, avec Raymond Burr, Barbara Hale.

0.05 Série : L'Entrepôt du diable, La Flèche de Cupidon, d'Atom - Egoyan, avec John D. LeMay, Robey. 0.55 Journal et Météo. 1.95 Jeu: Mili

1.30 TF 1 nuit (et à 2.55, 3.55, 4.30). 1.40 Concert:
Musique à la campagne.
Ceuvres de Du Closel, Marcello
Bellini, Viveldi, par l'Orchestre
régional du Centre. 3.05 Documentaire :

L'Equipe Cousteau en Amazonie. Message d'un monde perdu. 4.35 Musique. 5.05 Documentaire : fistoires naturelles.

Les marins de Saint-Plerre. FRANCE 2

6.00 Dessin animé. 6.05 Feuilleton : Monsieur Belvédère.

6.30 Tisématin. Avec le journal à 7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Feuilleton:

Amoureusement vôtre.

8.55 Feuilleton:
Amour, gloire et beauté.

9.20 Série: Happy Days.

9.45 Dessio animé: Les Tiny Toons. 10.10 Hanna Barbera Dingue Dong. Las Jatsona; Les Nouvelles Aventures de Scoubidou; Roquet Belles Oreilles. 11.10 Flash d'informations. 11.20 Jeu : Motus.

11.50 Jeu : Pyremide (et à 4.20). 12.20 Jeu : Que le meilleur gagne (et à 19.20, 3.20). 12.55 Météo (et à 13.35). 12.59 Journal, Bourse et Point route.

13.50 Série : Haute tension. 15.10 Série : Riptide. 16.05 Variétés : Variétés:
La Chance aux chansons.
Les meilleurs moments de l'émission sur les rols du bal.
Avac Anne-Marie et Cyril,
Dave, Ritchy, Claire Chevalier,
Rika Zaral, Franck Fernandel,
Pascal Sevran, Anny Gould,
Los Machucambos, Mathé
Altén, Piorre Chechy, Maney

Altéry, Pierre Charby, Nancy Holloway 16.15 Jau : Des chiffres et des lettres. 17.25 Série :

Quoi de neuf docteur? 17.53 Libération de Paris, 50° anniversaire.

17.55 Libération, j'écris ton nom. D'Alexandre Tarte. Célébra-tion, sur les Champs-Elysées, du 50 anniversaire de la des-19.59 Journal, Journal des courses, Météo et Point

route.

20.50 Téléfilm: Arnaque au soleil.
De Geoffroy Sax, avec Timothy
Dalton, Timothy West.
Un truand accepte de révéler à
la police tout ce qu'il sait...

22.50 Expression directe: CGPME.
23.00 Variétés:

.varietes:
Francofolies de La Rochelle.
J'ai dix ans. Avec Alain Souchon, Laurent Voulzy, Véronique Sanson, Mano Solo,
Eddy Mitchell, Arno, Rudeluck,
Robert Charlebols, Lokua
Kanza, Alain Chamfort, Patricia
Kesa, Stephan Eicher, Jacques
Hipelin. 23.50 Journal et Météo.

0.15 Série : Pas de faire-part pour Max. 1.00 Téléfilm : Fantôme de Monte Carlo. De John Hough, svec Sarah Miles, Olivier Reed. 2.30 Documentaire:

2.55 Documentaire: Le Temps du retour. 3.55 Dessin Animé. 4.45 24 heures d'info. 4.55 Série: Projet Atlantide.

Les Fous du cirque.

FRANCE 3 8.00 Euronews. 7.00 Bonjour les petits loups.
La Couronne magique;
Boumbo; Les Aventures de
Tintin: l'Étoile mystérieuse.

7.50 Les Minikeums. Baber; Widget; Denver; Tom Sawyer; Jeu: Génies en

19.54 Six minutes d'info

**-**...

herbe.

10.10 Magazine:
Emplois du temps.

10.45 Continentales d'été.
Présenté par Nicolas Don.
Série: The Twilight Zone (La
Quatrième Dimension, v.o.); A
11.10, Batman; A 11.30, Les
meilleurs moments des émissions des pays de l'Est de
l'année.

11.40 La Cuisine
des mourequetaires.

des mousquetaires 11.58 Flash d'informations. 12.03 Magazine : Estivales, Alsace : le vallée de Munster. 13.00 Série : Fruits et légumes,

14.00 Auditions de la commission de réflexion sur la drogue et ra toxicomanie.

Avec maître Lef Forster, avocat; le docteur Michel Ghysel, député, président du groupe d'étude parlementaire contre la toxicomanie.

15.05 Feuilleton : La Grande Vallée. 15.55 Série : La croisière s'amuse. 16.45 Magazine : 40° à l'ombre. Invités : Ice MC, The Couple. 18.25 Jeu: Questions pour un

19.00 Le 19-20 de l'information la région. 20.05 Dessin animé : Les Simpson. 20.35 Tout le sport.

20.50 Magazine : Thelassa. Présenté par Georges Pernoud. Les Crocs de la mer, de Béstrice Berge. Le porosus, crocodile des mers. 21.45 Magazine : Faut pas réver.

21.45 Magazine: Faut pas réver.
Etets-Unis: les X-Men, de
Jean-Yvas Joanny et Philippe
Bigot; France: l'or des Dauvet,
de Philippe Baron et Philippe
Elusse: Thellande: les petits
princes du Triangle d'or, da
Gilles Mermet et Patrick Boileau (rediff.),
22.35 Journal et Météo.

22.55 Magazine : Aléas.

Philippe et Marie, pour l'honneur, de Lise Dramond;
Fatima, le tontineuse, de Geneviève Bastid Neveu : Un amour sauvé des flammes, d'Iràne Richard; L'Albàtre de Nottingham, de Daniel Edinger.

23.50. P. Documentaires. 23.50 ▶ Documentaires :

Les Cavales de la nuit.
Russie, l'ampire déchu : Saint-Pétersbourg, ville des transfi-gurations, de Ludovic Segarra; Le Veudeville du diable, de Natasha de Betak.

En clair jusqu'à 7.24 . 6.59 Pin-up (et à 7.23, 12.29, 0.59). 7.00 CBS Evening News.
7.24 La Coccinelle de Gotlib.
7.25 Caneille peluche. 8.25 Animaniacs (et à 18.33).

9.00 Cinéma : Franc-parler. 

Film américain de Barnet Kell-man (1992). Avec Dolly Parlon, James Woods, Griffin Dunne. Dolly Parton en vedette = psy = d'une station de radio.

10.25 Magazine : L'Œi du cyclone.
La fin du monde (radiff.).

Cinéma : La Bateau de mariage. E Film français de Jean-Pierre Ameris (1993). Avec Florence La vie dans un village sous le En clair jusqu'à 13.30

12.30 Flash d'informations. 12.35 ▶ Documentaire: Retrouver Oulad Moumers. D'izza Genini. 13.30 Cinéma : Fais comme chez toi ! 
Film américain de Frank Oz (1992). Avec Steve Martin.

15.10 Moyen métrage : La Chasse aux canards.
De Dimitris Inderes.
15.40 Cinéma : Jersey Girls. 
Film américain de David Burton Morris (1992). Avec Jami

Sertz. Conte de fées moderne. 17.15 Documentaire : Les Allumés... Lune de miel à Cube, d'Alice 17.40 Canaille peluche. . En clair jusqu'à 20.30

18.30 Court métrage : Zoo Cup. 18.59 La Coccinelle de Gottib. 19.00 Magazine : Nulle part ailleurs.

19.55 Flash d'informations.
20.00 Sport: Football,
Rennes-Strasbourg. Match
avancé de la 6° journée du
championnat de France de D1,
en direct; à 20.30, coup
d'envoi. 22.30 Magazine : Les KO de Canal +.

Présenté per Christian Delcourt et Jean-Claude Bouttier. 22.50 Flash d'informations. 23.00 Cinéma: Barman, le défi. E E Film eméricain de Tim Burton (1991). Avec Michael Keston, Danny De Vito, Michella Pfeiffer.

1.00 Cinéma: Monsieur Destinée. □ Film américain de James Orr (1991). Avec James Belushi, Linda Hamilton, Michael Caine (v.o.). Fable plus ou moins a sociale = produite par les studios Walt

Disney. 2.50 Cinema : La Chambre 108. ■ Film français de Daniel Moos-mann (1992). Avec Roland Giraud, Jean Cermet, Grêce de Un grand numéro de Carmet I 4.15 Moyen métrage : Nadine. De Marc Salmon. 4.45 Cinéma :

Juste avant l'orage. 🗆 Film franco-suisse de Bruno

Herbuiot (1992). Avec Laura Morante, Christophe Malavoy, Zabou. Très ennuyeux, maigre les 6.10 Série : Le Juge de la nuit. De Jeff Freilich, avec Bruce Abbott.

. Sur le căble jusqu'à 19.00 📖 17.00 Documentaire : Histoire parallèle.

mandes de la semaine du 20 août 1944, commentées par Marc Ferro et Robert O. Paxton (rediff.). 17.55 Magazine : Macadam. John Lee Hooker. Documer taire de Tony Knox (rediff.).

18.45 Court-métrage.
Le Ruban de Mœbius (rediff.).
19.00 Série : Assaulted Nuts.
De Ray Cameron.
19.30 Documentaire :

Tramways du monde. San-Francisco. De Wolf Lojewski. 19.45 Documentaire : Un fleuve qui se perd dans le désert. Sur les berges de l'Okavango. De Rudolf Lammers. Traversée poétique du grand Reuve d'Afrique du Sud. 20.30 8 1/2 Journal. 20.40 Téléfilm :

Téléfilm:
Le Visiteur de la nuit.
De Konrad Sabrautzky, avec
Edgar Selga, Moritz Meulens.
En se réveillent, un petit garçon
découvre face à lui un inconnu
qui prétend avoir été engagé
comme baby-siter... Un suspense à huis clos. 22.10 ➤ Documentaire :

Où es-tu? De José-Maria Berzosa. 23.10 Cinéma : Les Folles Années du twist. ##
Film franco-algérien de Mah-moud Zemmouri (1983). Avec Jacques Villeret, Mustapha El Anka, Malik Lakhdar Hamina

(v.o., 86 min.). 7.00 Informations : M 6 express (et à 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 7.05 Les Matins de Marie (et à 8.05), 9.05 M 6 boutique (et à 14.30). 9.35 Musique:
Boulevard des clips
(et à 10.05, 11.05, 1.15).
11.20 Série: Lassie.
11.40 Infoconsommation,

11,55 Série: Papa Schultz. 12.25 Série : La Petite Maison dans la prairie. 13.25 Téléfilm : Quand l'amour s'emmêle

De Jack Bender, avec John Ritter. Mel Harris 15.00 Musique : Plage des clips. 17.00 Variétés : Multitop. 17.30 Série : Les deux font la loi. 18.00 Série : Un flic dans la Mafia.

18.55 Série : Pour l'amour du risque.

19.54 Six minutes d'Informations,

Météo. 20.00 Série : Classe mannequin. 20.00 Serie: Classe mannequin.
20.30 Météo des plages.
20.35 Magazine: Capital.
20.45 Téléfilm: Un flic à abattre.
De Dick Lowry, avec James
Farentino, Charles Haid.

La vie quotidianna d'une équipe de la brigade des stupé-fiants à Los Angeles. 22.35 Série : Mission impossible millions à la clé 23.35 Série : Fantasmes,

Dis-moi quelque chose.

0.05 Magazine : Les Enquêtes
de Capital (et à 6.45).
L'Oréal, planète cosmétique. 0.35 Six minutes première heure. 0.45 Magazine : Culture rock.

La saga de 1985 : le rock se mobilise, 2.30 Rediffusions. Fréquenstar; Arles, le secret des pierres; L'aviant du passe et du futur (3); Made in passé et du tutur 13,, meo. France ; L'Ouest américain.

FRANCE-CULTURE

19.40 Musique: Du jazz pour tout bagage. La malice. 5. Son temps roulé, la malice du bayon. 19.55 Carnets de voyage en Amérique. Femmes de Saint-Pierre-et-

20.55 Fiction. Série noire. La queue du lézard, de Philippe Conil. 22.25 Lettres de Chine.

22.40 Musique: Noctume.
Musique, amour et amitié.
Robert, Clara et Johannes (5).
0.05 Du jour au lendemain.
L'été des philosophes. Avec
Paul Virilio (rediff.). 0.50 Coda. A Saint-Germain-dea-Prés (5).

FRANCE-MUSIQUE

19.30 France-Musique l'été. A 20.30, Concert (en direct du Festival d'Ascona): Etudes pour orchestre à cordes, de Martin; Concerto pour piano et orchestre en ut majeur, de orchestre en ut majeur, de Mozert; Symphonie nº 6 en ut majeur, de Schubert, par l'Orchestre de chambre de Lausanne, dir. Jesus Lopez Cobos.

22.30 Concert (donné le 3 septembre 1993 à la Philharmonie de Berlin) : Laudatio pacis pour baryton, quatuor vocal, chœur et orchestre, de Ditrich/ Goubaldoulina/Kopelent; Nachtlied pour chœur et Nachtlied pour chœur et orchestre op. 108, de Schu-mann, par le Chœur de la Radio de Leipzig; Symphonie nº 10 (adagio), de Mahler, par l'Orchestre symphonique de la

l'Orchestre symphonique de la Radio de Leipzig, dir. Daniel Nazareth. 0.05 Jazz nuit. Par Xavier Prévost. Le trio DD de Philippe Deschep-per, guitare; le trio de Sté-phane Kochoyan, piano. Au terme d'une rencontre des deux ministres de la justice

# L'Allemagne et l'Italie affirment leur intention de combattre ensemble l'extrême droite

L'Allemagne et l'Italie veulent renforcer leur collaboration en matière de lutte contre l'extrême droite et la corruption, ont affirmé, mercredi 24 août, les ministres de la justice des deux pays, respectivement Sabine Leutheusser-Schnarrenberger et Alfredo Biondi, au terme d'un entretien à Bonn.

Dans un communiqué commun, les ministres de la justice de Bonn et de Rome font part de leur intention commune de prendre des mesures préventives concernant les jeunes qui participent à des actes racistes ou xénophobes. Ils soulignent également leur volonté de lutter contre la diffusion de matériel de propagande néonazi et de s'opposer à l'interconnexion des divers organismes d'extrême

Si M. Biondi appartient à l'Union du centre (UDC, centre droit), le président italien du conseil, Silvio Berlusconi, avait fait l'obiet de très vives critiques de l'opposition sociale démocrate allemande lors d'une visite à la mi-juin, pour avoir formé son gouvernement avec les néofascistes de l'Alliance nationale (AN) de Gianfranco Fini, dont le Mouvement social italien (MSI) est la principale composante. Mais

SUISSE : Berne refuse un visa à Vladimir Jirinovski. - Les autorités helvétiques ont refusé, mercredi 24 août, d'accorder un visa d'entrée au dirigeant ultranationaliste russe Vladimir Jirinovski, qui comptait se rendre, en septembre. dans le pays. La Suisse fonde son refus sur le fait que le dirigeant du mouvement libéral-démocrate a défendu des idées d'extrême droite lors de ses voyages à l'étranger. Depuis 1993, l'Allemagne, la France, l'Espagne et la Slovénie ont refusé, pour les mêmes raisons, de délivrer un visa au député russe. -

l'essemiel

### INTERNATIONAL

Serbie : Slobodan Milosevic dans l'impasse Après avoir rompu ses liens

avec les Serbes de Bosnie, le président serbe attend maintenant un geste de la communauté internationale pour pré-server son pouvoir. Mais ses volte-face laissent dubitatifs les diplomates et autres connaisseurs des doubles jeux balka-

Extension des pouvoirs des Palestiniens en Cisjordanie

Israël et l'OLP ont paraphé, mercredi 24 août, au Caire, un accord sur le transfert de pouvoirs civils aux Palestiniens en Cisjordanie. Le document concerne sent domaines : l'éducation et la culture, la santé, les impôts, les affaires sociales, le tourisme, la jeunesse et les sports, ainsi que la coopération internationale (page 6).

POLITIQUE

### Eclatement

des courants au PS

Plus de 75 contributions avaient déjà été déposées, mercredi 24 août, rue de Solférino, marquant ainsi la première phase de préparation du congrès socialiste qui aura lieu du 18 au 20 novembre. Un flot de textes qui confirme l'éclatement des courants (page 7).

SOCIÉTÉ

#### Les souffrances des fœtas

Les résultats d'une étude médicale britannique récemment publiée par The Lancet cesse, depuis qu'ils sont entrés au gouvernement, de se démarquer de l'extrême droite - particulièrement du Front national de Jean-Marie Le Pen - et d'affirmer un credo démocratique.

Dans le même ordre d'idées, M. Fini a condamné à maintes reprises les agissements des néonazis, les « nazis-skins » comme on les appelle en Italie, notamment à propos d'une manifestation qui les avait rassemblés il y a quelques mois à Vicence, dans le nord-est du pays. En revanche, le fait que ce mouvement se déclare « postfasciste » n'empêche guère nombre de ses militants de cultiver la nostalgie du fascisme. Si la détermination des deux gouvernements comprend les écrits ou les portraits de Benito Mussolini, qui sont monnaie courante dans les permanences du MSI, cela risque de poser davantage de problèmes.

#### Craintes ravivées à Bonn

Dans une Allemagne touchée depuis la réunification par la violence d'extrême droite, ce thème est une préoccupation constante. Constatant que les réseaux d'extrémistes de droite sont de mieux en mieux organisés sur le plan international, le ministre allemand des affaires étrangères,

les dirigeants de l'AN n'ont de Klaus Kinkel, a déjà annoncé qu'il proposerait des mesures concrètes de coopération à ses homologues européens lors d'une rencontre des ministres des affaires étrangères de l'Union européenne, en

> Les craintes suscitées par l'extrême droite en Allemagne ont été encore avivées par la publication lundi d'un communiqué commun de Franz Schönhuber, un ancien Waffen SS, dirigeant du Parti des républicains, le plus important parti d'extrême droite qui revendique quelque 20 000 adhérents - et d'une autre figure de l'extrême droite allemande, Gerhard Frey, président de l'Union du peuple ailemand (DVU), considéré comme beaucoup plus à droite que M. chonhuber, et qui n'hésite pas à fréquenter des milieux qui nient publiquement l'Holocauste (le Monde du 25 août). M. Schönhuber a été très critiqué, y compris par sa propre base, pour cette initiative. Selon les observateurs, il tente par cette manœuvre de sauver son parti, miné par les querelles de personnes et les mauvais sondages. M. Schönhuber a d'ailleurs tenté, mercredi, de minimiser la portée de son accord avec la DVU, qui a fait redouter l'émergence d'un nouveau pôle d'extrême droite. - (AFP, Reuter.)

Après l'annonce de sa prochaine démission

### Les socialistes de Conflans-Sainte-Honorine souhaitent que M. Rocard aille au terme de son mandat de maire

L'annonce de la prochaine deux mille habitants, que l'ancien

démission de Michel Rocard de son mandat de maire, confirmée mercredi 24 août, jette un trouble parmi la population de Conflans-Sainte-Honorine et mécontente la majorité des membres du conseil municipal de cette ville de trente-

susceptible de souffrir in utero,

notamment lorsqu'il est soumis

ÉCONOMIE

L'indice Dow Jones - le thermo-

metre de la Bourse de New-York

- a terminé la journée du mer-credi 24 août à 3 847, au-dessus

du niveau de 3 800 points pour

la première fois depuis le 16

iuin. Deux éléments ont ali-

menté cet optimisme nouveau

sur le marché des actions : la

baisse des commandes de

biens durables en juillet et des

progrès dans les négociations

commerciales nippo-améri-

SERVICES

La télématique du Monde :

36 17 LMDOC et 36-29-04-56

DEMAIN

Temps libre

Les Canaries hésitent entre

l'Europe de Bruxelles et l'Amé-

rique de Caracas. Refuge de

générations entières de retrai-

tés britanniques ou allemands,

l'archipel songe parfois aussi à

Le numéro du « Monde » daté

jeudi 25 août 1994

a été tiré à

523 874 exemplaires

l'indépendance.

. 22

19-20

caines (page 19).

Abonnements

Météorologie ..

Mots croisés ..... Radio-télévision

Marchés financiers

Carnet

gicaux (page 8).

à Wall Street

Flambée de hausses

nion du groupe majoritaire (vingthuit conseillers municipaux sur trente-cinq), certains élus comptent faire savoir à M. Rocard qu'ils souhaiteraient le voir achever son mandat. De sources concordantes, on confirme un fait, généralement méconnu, sous-estimé ou mal accepté tant il peut être dérangeant: le foetus humain est

sait que M. Rocard a l'intention d'annoncer sa démission lors de la réunion du conseil municipal, le 5 sentembre. Une autre séance est prévue le 12 septembre afin d'élire le nouveau maire, dont il ne fait aucun doute qu'il sera le premier adjoint, Jean-Paul Huchon. Cependant, la personnalité de ce dernier, soupconné d'avoir mal conseillé M. Rocard dans ses fonctions de premier secrétaire du Parti socialiste, ne fait pas l'unani-

premier ministre dirige depuis

1977 (le Monde du 25 août). Le

29 août à l'occasion d'une réu-

« Vue de Paris, Conflans n'est qu'une ville moyenne des Yve-lines, mais, pour nous, l'enjeu est important. Si Jean-Paul Huchon succède dès maintenant à Michel Rocard, il ne sera, aux élections municipales de juin 1995, que l'adjoint d'un « làcheur » et il ne pourra pas incarner le renouvellement », s'inquiète un militant socialiste. Il reste quelques jours aux amis conflanais de M. Rocard pour le convaincre de convertir d'une simple non-candidature en juin 1995.

**PASCALE SAUVAGE** RENAULT: les communistes critiquent le « recul » du PS. - Après les déclarations de Nicolas Sarkozy, affirmant que le premier ministre avait « toujours souhaité que Renault reste français et que l'Etat continue a y jouer un rôle important » (le Monde du 25 août), la polémique sur la dénationalisation de l'entreprise publique n'est pas apaisée. Le secrétaire national du PCF, Robert Hue a fait parvenir, mercredi 24 août, à Henri Emmanuelli, premier secrétaire du PS, une lettre pour lui proposer des initiatives communes et lui rappeler que la pétition « n'est pas la propriété exclusive des communistes ». La proposition de rencontre de représentants des deux partis, formulée par le secrétaire national du PC, n'ayant pas reçu de réponse parce que, à son avis, le PS a « reculé », M. Hue a annoncé, sur France 3: « Nous, nous continuons l'action avec des milliers de salaPour tenter de contrôler une inflation galopante

# Le gouvernement chinois décrète un gel des prix

Le gouvernement de Pékin a ordonné un gel de tous les prix jusqu'à la fin de l'année, selon une circulaire du Conseil d'Etat publiće, jeudi 25 août, par tous les quotidiens chinois. Cette décision avait été précédée, la veille, par de nombreux articles relatant l'inquiétude croissante des autorités devant une hausse des prix qui semble désormais échapper à leur contrôle. Alors que l'inflation prévue officiellement pour cette année est de 10 %, l'augmentation des prix a atteint le rythme annuel de 23 % selon les statistiques de juillet. Et encore ce chiffre s'éloigne-t-il fortement de la réalité quotidienne dans les grandes

Le gel des prix est toujours un remède de demier recours dont on se sort difficilement. En recourant à cette extrémité, le gouvernement admet qu'il juge la situation assez préoccupante. Il craint des mouvements sociaux explosifs dans une population dont le revenu – en particulier celui des paysans – ne suit pas, et de loin, l'envolée des étiquettes. Le plan de refroidissement mis en place il y a un an a échoué et il a été jugé nécessaire de passer à une méthode plus contraignante.

Depuis quinze ans qu'a été entamé le processus d'ouverture de la Chine à l'économie de marché, amorcé après la mort de Mao Zedong par Deng Xiaoping, les aller et retour n'ont pas manqué. L'inflation avait déjà frôlé les 20 % en 1986. Mais bon an mal an, le « boom » de l'économie est resté relativement bien maîtrisé, ce qui a provoqué l'admiration des Occidentaux, qui comparent avec l'échec de la transition en Russie. par exemple. Cette fois-ci pourtant, l'inflation chinoise menace d'être plus coriace car elle s'ancre au cœur du système lui-même. La hausse des prix a pour point de départ des insuffisances de production nombreux, tant la demande dépasse l'offre. Elle se renforce ensuite dans le dédale du commerce, qui a obtenu il y a

deux ans une liberté entière de fixer ses tarifs. Elle s'alimente enfin et surtout dans une crise financière généralisée. Les banques détournent en effet les capitaux destinés au secteur planifié pour les placer avec de bien meilleurs rendements dans des projets mixtes ou privés. Mais pour autant les entreprises du secteur planifié n'en modifient pas leur allure. A court de crédit, elles accumulent les pertes que les autorités, locales ou centrales, finissent par combler d'une façon ou d'une autre de crainte d'un arrêt de la production qui entraî-

#### Réformes douloureuses

nerait des grèves.

Le déficit budgétaire est en conséquence en passe de tripler cette année. La banque centrale, qui avait décidé de restreindre fortement l'accès au crédit il y a douze mois, est impuissante à colmater les flux parce que les banques obéissent mal et parce que les baronnies politiques provinciales multiplient les régimes d'exception. A cela s'ajoute la corruption. Les volumes de crédits continuent donc d'être colossaux (+35 % au premier semestre), et la machine s'emballe. La croissance du produit intérieur brut (PIB), qui devait être limitée à 9 % cette année, tourne autour de

En gelant les prix, les autorités ont décidé de prendre un virage autoritaire. Il leur faudra pouvoir mettre cette décision en application en évitant les pénuries et le marché noir. Elles peuvent y parvenir. Mais pour que le processus de l'« économie socialiste de marché » poursuive sa route il faudra aussi, sans doute, engager des réformes douloureuses des circuits de décision qui débouchent sur des politiques monétaire et budgétaire enfin contrôlées. La Chine est arrivée manifestement à un seuil délicat.

Aggravant la crise de gestion du studio américain

# Jeffrey Katzenberg, président des studios Walt Disney, démissionne

**LOS ANGELES** 

correspondance

Jeffrey Katzenberg, président des studios Walt Disney depuis 1984, a confirmé sa démission mercredi 24 août. Le départ de M. Katzenberg, connu pour son contrôle très étroit de la production des films (fictions et dessins animés), aggrave la crise de gestion que traverse actuellement la compagnie de Burbank, après le décès dans un accident d'hélicoptère de son président, Frank Wells, en avril dernier, et la convalescence actuelle de Michael Eisner, le PDG, opéré fin juillet après un malaise cardiaque.

Jeffrey Katzenberg espérait une promotion après la disparition de Frank Wells. Mais le grand spécialiste de « films à petit budget et concept fort » (low budget, high concept) avait produit de médiocres résultats au box office récemment (notamment I Love Trouble avec Julia Roberts, ou Renaissance Man). On disait sa formule usée. Cependant, l'énorme succès du dessin animé The Lion King (plus de 250 millions de dollars au box-office en deux mois), les ventes de produits dérivés et de cassettes vidéo ont permis à Walt Disney Company, malgré les pertes de ses parcs d'attractions, d'afficher une progression de 3 % sur ses bénéfices du trimestre dernier, qui ont atteint 267,5 millions de dollars (environ 1,45 milliard de francs) et dépassé les prévisions des analystes de Wall-Street. Buena Vista, qui distribue les films de Disney, reste le premier studio hollywoodien avec 20 % de part de marché, devant Warner (14,4%), Paramount

(13,7 %) et Universal (13,6 %) Disney a annoncé une réorganisation de ses départements, scindant le cinéma et la télévision auparavant supervisés par Jeffrey Katzenberg, et a nommé loe Roth, ancien président de la Twentieth Century Fox, à la tête du nouveau département cinéma de la compagnie. Jeffrey Katzenberg, quarante-trois ans, venu il y a dix ans de Paramount avec Michael Eisner, son mentor, pourrait être nommé à un poste de responsabilité chez Sony, autre studio en pleine crise de production et de

CLAUDINE MULARD

FESTIVAL DE VENISE: remous autour de la présance de Vargas Llosa au jury. - Le jury de la 51 m Mostra, qui se déroulera du 1 m au 12 septembre, est composé des réalisateurs David Lynch, Nagisa Oshima, Olivier Assayas et Gaston Kaboré, des actrices Margherita Buy et Uma Thurman, du critique David Stratton et de l'écrivain Mario Vargas Llosa, ancien candi-dat de la droite ultralibérale aux élections présidentielles du Pérou. La présence de ce dernier a déclenché la fureur de l'un des membres du conseil de la Biennale (dont dépend la Mostra), le directeur de l'Institut Gramci, Umberto Curi, qui a accusé l'écrivain péruvien d'être un fasciste stipendié par la CIA La direction du Festival n'a pas donné suite à ces protestations. et a confirmé l'invitation.

which is an interest to the many control of the many control of the control of th

#### Myung Whun Chung assigne l'Opéra de Paris en référé

Le chef d'orchestre et directeur musical de l'Opéra de Paris a assigné l'Opéra en référé le 23 août devant le président du tribunst de grande instance de Paris, afin de feire juger que son contrat a été illégalement rompu. Chung conteste la dénonciation du contrat qui devait le ller avec l'Opéra jusqu'en août 2 000, mais auquel le directeur de l'Opéra, Jean-Paul Cluzel, a mis fin unilatéralement le 12 août dernier (le devalt être plaidée jeudi 25. L'avocat de Chung demande d'ordonner, sous astreinte de l'interruption immédiate des répétitions de Simon Bocanegra, actuellement dirigées par Simone Young, et d'interdire les représentations qui devalent ouvrir la saison de l'Opéra sous sa direction le 19 septembre prochain. Chung demande égale ment au juge d'interdire à l'Opéra de lui substituer un autre chef d'orchestre ou un autre directeur musical. - (AFP.)

pible pré-pré-

ion

ND

es

nai-

i en fils

ibo

ou

les

les

: de

de

ñ⁺la

ire lec

'nt

re

#### Les manifestants kurdes condamnés à Paris ne seront pas reconduits en Turquie

Treize Kurdes de nationalité turque, sous le coup d'arrêtés de reconduite à la frontière après feur interpellation lundi 22 août lors d'une manifestation émaillée de violences devant le centre Beaubourg à Paris, ne seront pas renvoyés vers la Turquie, seion une décision prise mercredi 24 août par le tribunal administratif de Paris. En situation irrégulière sur le territoire français, ils avaient été assignés à résidence mardi par le tribunal correction-nel de Paris. ils risqualent d'être renvoyés vers Ankara, ce qui aurait correspondu à une peine de mort, selon leur avocat, M• Mourad Oussedik. Le suicide

#### du commandant de bord à l'origine de l'accident d'avion au Maroc

Selon un communiqué du ministère marocain des transports, publié mercredi 24 août, l'accident de l'ATR-42 de la Royal Air Maroc (RAM) qui s'est écrasé dimenche soir près d'Agadir (sud du Maroc) faisant quarantequatre morts a été provoqué par le commandant de bord qui, voulant se suicider, a volontairement (le Monde du 23 août). Se référant aux premiers éléments de l'enquête, notamment à la transcription des enregistreurs de vol effectuée à Paris par le labora-toire officiel du bureau d'enquête accidents dépendant de l'administration de l'aviation civile française, le communiqué précise que le pilote « a débrayé le pilotage automatique et précipité l'apparell vers le soi ». De même source, on précise que ce comportement du commandant de bord était « d'autant plus imprévisible qu'il émane d'un pilote expérimenté (...), qui a régulièrement effectué ses vis médicales réglementaires annuelles au centre d'expertise médicale du personnel navigant, la dernière en date le 7 juillet der-

#### Incendie dans un ferry au large de l'Angleterre

Un incendie s'est déclaré, jeudi matin 25 août, dans un ferry transportant du fret, alors qu'il se trouvait au large du port de Ramsgate, en Angleterre, en pro-venance de Dunkerque. Outre les 104 membres d'équipage, il y avait à bord une vingtaine de conducteurs de poids fourds. Il n'y a eu aucun blessé au cours de l'incendie. Tandis que des pompiers étaient héliportés pour combattre le sinistre, les responsables des secours ont évacué toutes les personnes dont la pré-sence n'était pas essentielle à bord, soit 102 personnes. - (AFP.)

Deux militants antiracistes interpellés au cours de l'expulsion d'un Algérien. - Une trentaine de militants d'associations antiracistes se sont opposés, mardi 23 août. gare de Lyon à Paris, à l'expulsion du territoire d'un jeune déserteur algérien. Deux d'entre eux ont été mis en examen pour coups et blessures volontaires et remis en liberté après vingt-quatre heures de garde à vue. Ces deux militants auraient porté des coups à un policier, qui a porté plainte et obtenu un arrêt de travail de dix jours.

